# HISTOIRE

D E

# POLOGNE,

SOUS LE REGNE

# D'AUGUSTE II.

Par Mr. L'ABBE'

DE PARTHENAY.

TOME QUATRIEME.



Chez JEAN VAN DUREN.
M. DCC. XXXIV.

## **有名字的 医克里克氏病 医多种性多种性多种性多种性的**

# HISTOIRE

DE

# POLOGNE

SOUS LE REGNE

D'AUGUSTE II.

### I. IVRE VII.



Harles XII. luttant con- 1710. tre sa mauvaise fortune Espérances dans un coin des Etats du de Surde. du grand Seigneur dont il étoit allé implorer la protection , mettoit

ut en œuvre pour l'animer contre Il se flattoit que la Porte fourniroit dans peu des Armées mbreuses, à la tête desquelles il itreroit en Ukraine, chasseroit Auste, rétabliroit Stanislas & se van-Tome IV.

1710. geroit du nouvel outrage qu'il prétendoit avoir reçû du Czar en la personne de son Ministre Piper, de ses Généraux Renfchild, Leuwenhaupt, & autres Officiers que ce vainqueur avoit obligez de marcher à pied devant lui, pour honorer l'entrée triomphante qu'il avoit faite à Moscou. Ce Prince qui avoit un goût particulier pour les fêtes de spectacle, avoit jugé à propos d'inspirer à ses Sujets de l'émulation & une vive passion pour la gloire, en leur faisant voir à l'occasion de la défaite de son ennemi, une image de ces anciens Triomphes si recherchez des Romains.

Tandis que le Roi de Suede se repaissoit de ces esperances que la lenteur de la Porte à entrer dans ses projets ne pouvoit éteindre, tout le Nord étoit conjuré & s'armoit pour

le depouiller de ses Provinces.

Le Roi de Danemarck lui avoit declaré la guerre par un Manifeste daté du 28. Octobre 1709. & dès le 12. du mois suivant, son armée qu'il commandoit en personne, avoit passé en Schonen au nombre d'environ dix . Sept

### sous Auguste II. Liv. VII. 3

fept mille hommes. Les Suedois ne 1710. s'amusérent point à lui disputer ni le passage, ni la Ville d'Helfinbourg qu'il trouva vuide. Il mit ses troupes en quartier d'Hyver, & revint dans sa capitale. Le Comte de Reventlau qu'il avoit laissé pour commander en son absence, se mit en marche le 20. Janvier suivant & prit la Ville de Christianstadt & Karelshaven, qu'il ne garda que quelques semaines. Steinbock Général Suedois qui avoit ramaffé'vingt cinq mille hommes dont la plupart étoient des milices levées à la hâte, s'avança fierement vers lui, & le reduisit à demander un prompt renfort qui le mît en état de se maintenir. Steinbock ne lui donna pas Steinbock le temps de les recevoir. Sur les premieres nouvelles de son approche, le Roi étoit repassé en Schonen le 5. Mars, avoit fait la revûë de son armée qui pouvoit être alors de dix huit mille hommes. Il étoit à peine retourné qu'il fit partir quelques regimens pour la renforcer. Steinbock attaqua les Danois le 9. Le combat fut très-meurtrier. Ceux-ci perdirent leur A 2

. 1710. leur Artillerie, que les Suedois tournerent ensuite contre eux. L'armée Danoise reduite à la moitié, se retira fous Helfinbourg où les Suedois la poursuivirent & l'auroient entierement taillée en piéces, si le Roi informé de l'extremité où elle se trouvoit, n'eût envoyé des bâtimens de transport, & afin-de favoriser l'embarquement, fix fregates & deux galiotes, qui sauverent les troupes la nuit du 15. au 16. On n'eut pas le temps d'embarquer, ni trois mille Chevaux que l'on tua à coup de fufil, ni les vivres que l'on detruisit, de peur que les ennemis n'en profitassent. Le mauvais succès de cette premiere descente n'ôta point au Roi de Danemarck l'envie d'en risquer une seconde; & il employa le printemps de certe année à en renouveller les préparatifs.

La Schonen étoit presque le seul endroit par où il pût entamer la Suede. Il n'y avoit gueres d'apparence de le faire du côté de la Norvege. Les deux Etats sont separez par d'affreuses chaînes de Montagnes toujours

#### sous Auguste II. Liv. VII. 5

jours couvertes de neiges & dont les 1710. passages à peine accessibles au voyageur, se defendent presque d'euxfent à des Provinces dont les habitans pauvres, mais amoureux de leur liberté, & naturellement guerriers, n'ont aucune de ces richesses qui sont l'amorce & la recompense des troupes que l'on méne dans un Pays ennemi. Les Provinces situées dans l'Empire, venoient d'être mises à couvert de toute insulte par la Neutralité stipulée à la Haye & que le Roi de Danemarck avoit lui-même temoigné souhaiter avec ardeur.

Le Czar qui se regardoit désormais conquetes comme l'Arbitre du Nord, n'eut pas du Czar plûtôt appris l'avantage que les Sue-Suedois. dois venoient de remporter sur les Danois, qu'il s'engagea au Roi de Dannemarc de faire une forte diversion en Finlande, pour empêcher que l'ennemi ne l'allat attaquer dans ses Etats; & comme jamais ce Prince ne negligea ses propres interêts, cette démarche généreuse lui servit de prétexte pour prendre la Carélie,

A 3 -

1710. la Finlande & la Livonie. Il s'empara. entre autres places de Wibourg & de Riga; & contre la teneur des deux Capitulations, il fit arrêter une partie confiderable de chaque Garmion. Il prétendit user de représailles, parce qu'on retenoit en Suede un Envoyé Moscovite, qui y avoit été arrêté des le commencement de la guerre, & les Prisonniers faits à la Bataille de Nerva, contre la parole qui avoit été donnée qu'on les re-lâcheroit. La promesse à ce qu'on croit généralement, étoit imaginaire; & quant à l'Envoyé prétendu, c'étoit un Moscovite, qui étoit passé secrétement en Suede non seulement sans caractére; mais encore sans passeport depuis l'ouverture de la guerre.

Chacun s'empressoit ainsi à profiter de l'absence de Charles XII. qui n'entrevoyoit de ressource que dans un puissant secours de la Porte. Il y avoit environ un an que la Tréve entre le Grand Seigneur & le Czar avoit été confirmée pour trente ans, à compter du jour qu'elle avoit été concluë à Cirlowitz, à la charge -IDOG

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 7

pourtant que la Russie ne s'oppo- 1710. seroit point au retour du Roi de Suéde dans fes Etats. Als Bacha Le Grand Grand-Visir gagné par le Czar & gagné par par le Roi Auguste, ne s'étoit pas mis Auguste. beaucoup en peine de tenir la main à l'éxécution de cette condition. Le Roi de Suede, le Mufti, l'Aga des Janissaires, le Cham des Tartares trouvérent moyen de faire informer le Sultan que le Grand Visir avoit trahi les intérêts de la Porte, en renouvellant la Treve avec le Czar, au lieu de se prévaloir de l'occasion que la retraite du Roi de Suede lui offroit pour s'opposer aux progrès d'un Ennemi qui devenoit de jour en jour plus redoutable. Ils firent aussi savoir au Sultan que les Moscovites occupoient toute la Frontière pour enlever le Roi Charles à son passage, & que le Visir avoit empêché que plusieurs lettres & Mémoires adressez à sa Hautesse ne pussent parvenir jusqu'à elle.

C'en fut affez pour faire déposer le premier Ministre. Numan Coprogli fut mis à sa place. Il commença par Le Grand

1710 menace le Czar. défendre à l'Envoyé du Roi Auguste de sortir de sa maison; & en même tems\_il declara à celui de Moscovie, que si dans quarante jours son Maître ne tenoit la parole qu'il avoit donnée, on prendroit des moyens pour la lui faire tenir malgré lui. La menace n'ayant produit aucun effet, on exposa les queues de Cheval. Les ordres étoient donnez pour marcher contre les Moscovites, qui outre le refus qu'ils faisoient de donner au Roi de Suede le passage qu'ils avoient promis, avoient élevé des Forts, juf-que sur les terres de la dépendance du Grand Seigneur. Mais le nouveau Grand Visir ayant été disgracié dans ces entrefaites, tous les préparatifs de guerre furent arrêtez jusqu'à nouvel ordre. Mehemet Bacha Bastandzi, déposé depuis quatre ans de la Charge de Grand-Vifir, y fut rappellé après la déposition de Coprogli, & commença à la remplir le 17. de Septembre. Nous le verrons consentir à la guerre contre les Moscovites & faire manquer par son avarice l'avantage que la Porte pouvoit espérer.

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 9

Jusque-là la Poméranie avoit été 1711. épargnée, aux instances de l'Empereur & de ses Alliez, qui craignoient, que si cette partie de l'Empire devenoit le Theâtre de la guerre, leurs armes n'en souffrissent quelque préjudice du côté de la France. C'étoit La Neutracette crainte qui avoit occasionné le rompue. Traité de Neutralité, conclu à la Haye vers la fin de 1709. & auquel le Koi de Pologne & le Czar avoient accedé. Mais le refus que fit le Roi de Suede d'accepter la Neutralité, ou plutôt l'envie que les Princes du Nord avoient de partager les dépouilles des Suedois, fit que personne n'observa cette Neutralité. Le Roi Auguste, pour prévenir, disoit-il, le mal dont les démarches du Roi de Suede le menaçoient, & pour la fureté de sa Couronne & de ses terres, entreprit de chasser avec l'aide de ses Alliez les Suedois de la Pomeranie. Dix mille Saxons, fix mille Moscovites & le Roi de Dannemarc à la tête de plus de vingt-cinq mille hommes de ses Troupes se jetterent sur cette Province, & après avoir enle-Aς

#### to HISTOPRE DE POLOGNE

1711. vé quelques Places de peu d'importance, formérent de concert le Siége de Stralfund.

Fante des

L'ardeur qui animoit ces deux Princes leur avoit fait regarder la conquête de la Pomeranie comme plus facile qu'elle n'étoit, & par une suite de cette erreur ils avoient négligé les préparatifs nécessaires pour l'éxécution de leurs desseins: la grosse Attilleric leur manquoit, ainsi que l'Infanterie. Envain le Roi de Dannemarc demanda du Canon à la Ville de Rostock; soit que les Magistrats n'approuvaffent pas l'expedition de Poméranie, soit qu'ils craignissent de perdre leur Artillerie; on ne put rien obtenir d'eux, ni par la douceur, ni par les menaces. Ce fut aussi inutilement que le Commandant des troupes Danoises, qui avoient été admites dans Roflock, voulut employer la violence. Les Habitans s'attroupérent & les Magistrats non contens d'avoir fait tendre des chaînes aux rues qui aboutiffoient aux Magasins, y firent encore placer des Canons chargez à mitraille. Quant au défaut d'Infante-

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. II

ne il ne fut guere plus aise d'y remé- 1711. dier: le Czar en avoit promis; mais il ne put en fournir parce qu'il en avoit besoin ailleurs. On tira un foible fecours de l'expedient qu'il trouva, d'ordonner à sa Cavalerie de vendre ses Chevaux, & de servir à pied: la Cavalerie démontée ne fut jamais d'une grande ressource.

Le dessein des deux Rois n'étoit Leurs pas de s'en tenir à Stralfund : en com- deffeins mençant le fiége de cette Ville, ils avoient envoyé un corps de fix mille Chevaux Danois devant Wilmar, pour tenir cette place bloquée: ils comproient prendre cette Ville, après setre rendu Maîtres de Stralfund; &

ils vouloient ensuite se jetter sur l'Isle

de Rugen, qui est voifine. Il y eut à decompter. Il falut enfin abandonner le Siège de Stralfund & le Blocus de Wismar. L'Armée Danoise qui avoit beaucoup souffert se retira dans le Holstein, & les Saxons restérent avec les Moscovites dans la Pomeranie pour y garder les Postes dont ils s'étoient emparez. A l'égard des deux Rois, ils se retirérent, l'un à Dref- \*

1711. Dresde & l'autre dans le Holstein. Si Auguste ne tira pas grande gloidont se ti- re de son expédition de Poméranie, il eut de quoi s'en consoler par le Traité que le Czar eut l'habileté de conclure avec les Turcs, dans le tems que ceux-ci se voyoient les maîtres de rétablir le Roi de Suéde dans ses Etats, de remettre la Couronne de Pologne sur la tête du Roi Stanislas & de se procurer à eux-mêmes des avantages confiderables le long de la Mer Noire & jusqu'en Moscovie, s'ils l'eussent voulu. Le grand Seigneur ayant declaré la guerre aux Moscovites, le Czar s'étoit avancé jusqu'à Falezin bien avant dans la Moldavie, à la tête de plus de quatre vingt-mille hommes. Les Turcs al-lérent le chercher au nombre de cent cinquante mille, sans compter près de quarante mille Tartares. Ils le trouvérent posté desavantageusement, ayant derriére lui la Pruth: ils l'attaquérent le 20, de Juillet après avoir foudroyé ses retranchemens, & le 21. ils se virent à la veille de le faire perir par le fer ou de le faire Prisonnier,

### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 13

nier, lui, sa femme, ses enfans, toute 1711. sa cour & toute son armée. Il sut prendre le Grand-Visir par son foible: il lui envoya un présent considérable avec une Lettre dans la quelle il demandoit une suspension d'armes, & offroit de faire cesser toutes les plaintes de la Porte. Le Général Ottoman lui accorda lâchement la paix, à condition que la Forteresse. d'Asoph seroit rendue aux Turcs, que les Forts nouvellement construits fur la Rivière de Samau seroient démolis; que les Russiens ne se mêleroient en aucune manière des affaires des Polonois & qu'ils se retireroient chez eux & laisseroient au Roi de Suede un passage libre & sûr pour retourner dans ses Erats.

Ce Traité que la nécessité avoit il étude les obligé le Czar de figner, n'eut pas conditions grand effet, au moins par rapport aux affaires de Pologne. Le Czar avoit toujours des Troupes nombreusés dans ce Royaume, & si à la fin, plûtôt pour se delivrer des plaintes continuelles des Polonois, que pour satisfaire à sa parole, il rappella quel-

ques-

1711. ques-unes de ces troupes, qui se trouvoient dans la grande & la petite Pologne, il en laissa toujours dans les Places de la République, où il avoit mis garnison: il se contenta de promettre de les retirer, lorsqu'il auroit fait sa paix avec la Suede; paix dans laquelle, disoit-il, la Pologne devoit être comprise.

Troupes.

Comme ce n'étoit pas là tout ce Inflances qu'on fouhaitoit du Moscovite: Dans pout enga- la Diéte que le Roi tint à Varsovie ger le Czar le cinq d'Avril 1712. il fut propose de prier ce Prince avant toute chose de vouloir exhorter le Czar à achever de retirer ses troupes & d'évacuer toutes les Places où il avoit garnison. Plusieurs personnes à la vérité s'opposérent à cette proposition, sous prétexte qu'il y avoit d'autres affaires plus pressées que celle-là & par les quelles il falloit commencer; mais après de grands débats qui firent craindre plus d'une fois que la Diéte se separat rumultueusement; & après que le Sénat & la Noblesse furent convenus de reconnoître de nouveau le Roi Auguste pour seul Roi légitime

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 15

me de Pologne, & de confirmer de 1712. rechef la Conféderation de Sendomir; on résolut: ,, Que pour faire sortir , les Troupes Moscovites du Ro-, yaume, on envoyeroit une Députation folemnelle au Czar; qu'on ,, ne fourniroit plus de vivres à ses Troupes depuis le jour de la sépa-,, ration de la Diéte; que le Roi tâ-, cheroit de trouver les moyens de , parvenir à une bonne paix avec le , Roi de Suede; que l'on dépêcheroit le Palatin de Mazovie, avec , le Caractère d'Ambaffadeur Extraordinaire à la Porte Ottomane, pour y veiller aux intérêts du Roi , & de la République; & que les Troupes Saxonnes que le Roi employeroit pour la sureté de la Nation Polonoise, continueroient à , avoir des vivres & des quartiers , comme par le passé ". Qui ne se seroit pas attendu après

cela à voir le Royaume nétoyé de tout Soldat Moscovite? La plupart des particuliers le demandoient avec instance; la Diéte l'avoit résolu; le Roi y consentoit, ou feignoit du moins

1712, moins d'y consentir; le dernier Traité de Paix fait entre la Porte & la Moscovie l'ordonnoit; le Sultan alloit même jusqu'à offrir d'entretenir la Paix avec la Pologne, & de reconnoître le Roi Auguste, pourvû qu'on accordat un libre passage au Roi de Suede pour retourner dans ses Etats, & que tous les Moscovites sortissent des terres de la République; mais comme ces deux conditions ne convenoient dans le fond ni au Roi de Pologne ni au Czar, qui appréhenne ne con- doient le retour de Charles XII, ils vient ni au Czar, ni à trouvérent l'un & l'autre tant de dé-Auguste.

faites, qu'ils réuffirent à amuser la Porte & à maintenir les Moscovites dans la Pologne, où ils fermoient tout passage au Roi de Suede. Ils y étoient d'autant plus nécessaires pour la fureté d'Auguste, qu'ils tenoient en respect les Polonois attachez secrétement au parti du Roi Stanislas, & pouvoient feuls, arrêter les entreprises du Palatin de Kiovie, qui ne cherchoit qu'à remuer. Il s'avança même au mois d'Avril dans la Pologne, à la tête de six mille hommes, prit Sniasous Auguere II. Liv. VII. 17

Sniatin & en fit la garnison prisonnié- 1712. re Quelque temps après un détachement de trois ou quatre mille hommes, envoyé par le même Palatin, sous la conduite du Staroste Grudzinski, trouva moyen de penetrer juique dans le Palatinat de Poinanie & d'y enlever un Regiment entier d'Infanterie Moscovite.

Auguste & le Czar ne se contenté- Ces deux rent pas de jouer la Porte par le sé-jouent de jour des Troupes Moscovites dans la la Ponte.

Pologne: Ils la jouérent encore en se jettant comme ils firent sur la Pomeranie : Ils voyoient que le but principal du Grand Seigneur étoit de faciliter au Roi de Suede le retour dans les Etats: ils crurent rendre ce retour impossible, si après avoir fermé les passages par la Pologne & la Moscovie, & après avoir occupé la Livonie, on enlevoit encore les autre Etats que la Suede possédoit en Allemagne. Cependant foit qu'ils craignissent d'offenser l'Empire, qui étoit tenu par les traitez de donner aux Rois de Suede toute sureté pour ces Etats & de les conserver & main-R

Teme IV.

tenir

1712. tenir inviolablement contre qui que ce fût; soit qu'ils se défiassent de leurs propres forces; après avoir long-tems déliberé s'il feroient le Siège de Stralfund ou bien celui de Stetin, ils jugérent à propos d'essayer s'ils pourroient attirer le Roi de Prusse dans leur ligue, par la cession de Stetin, l'une des principales clefs de la Po-Quelques-uns prétendent meranie. néanmoins qu'Auguste & le Czar voulant agir avec prudence dans leur entreprise sur la Pomeranie, ne firent cette offre au Roi de Prusse, qu'afin de sonder si ce Prince étoit dans les intérêts du Roi de Suede, & pour diffiper l'ombrage qu'il pourroit avoir d'une guerre allumée dans son voisinage.

Le Roi de Prusse sejette les offres qui lui sont InterQuoiqu'il en foit, le Roi de Prusfe qui voyoit les Suedois faire leurs
derniers efforts pour la défense de la
Poméranie, serma pour quelque tems
les oreilles aux offres qui lui étoient
faites: peut-être jugeoit-il que les
deux partis en viendroient infailliblement bien-tôt aux mains, & que
suivant l'issue du combat, il seroit

## sous Auguste II. Liv. VII. 16

tems de se déclarer pour l'un ou pour 1712. l'autre.

Le Roi de Dannemarck fut moins Irruption reservé. Sous le prétexte frivole que des Danois le Roi de Suede avoit resusé la Neu Duché de tralité, peu équitable en elle même Brême. de l'aveu de tout le monde, les Troupes Danoises firent irruption dans le Duché de Brême. En-vain quelques Princes d'Allemagne voulurent s'opposer à la violation de la Neutralité de l'Elbe: le Danois qui cherchoit à se dédommager à quelque prix que ce fût du peu de succès que les armes avoient eu, prétexta que les Peuples du Duché de Brême avoient inquiété le commerce de ses Sujets sur l'Elbe : il assiégea Stade, reduisit en cendres la plus grande partie de cette Ville, obligea la Garnison de se rendre à discrétion le dix huitieme jour du Siége, & s'empara ensuite du reste du Duché.

Il s'en faloit de beaucoup que les innaion Troupes Saxonnes & Moscovites ne des Saxons fissent les mêmes progrès dans la Po- Moicoméranie. Malgré leur nombre supé- vices. tieur à celui des Suedois, elles furent

réduites à se tenir sur la désensive. Il se pourroit faire néanmoins, que l'inaction des troupes d'Auguste & du Czar eût été un esser de leur politique. Ne voulant pas paroître à la Porte s'opposer au retour de Charles, il ne falloit pas travailler à lui ensever ses Etats d'Allemagne. Comme le Roi de Prusse, sur le compte de qui ils auroient mis l'expedition de Poméranie, avoit manqué, ils firent ensorte d'être en état de desavouer à Constantinople tous les reproches qu'on auroit pu leur faire.

Cependant, malgré toutes leurs précautions, on fut informé à la Porte de leurs hostilités, & l'on y apprit en même tems, que les armées du Czar étoient encore en Pologne. A ces nouvelles le Sultan indigné de tant de manquemens de parole, fait mettre aux sept tours les Ambassadeurs Moscovites, déclare la guerre au Czar, donne des ordres pour qu'on assemble une armée de deux cens mille hommes, quitte Constantinople & se rend à Andrinople pour

être plus à la portée du Théatre de la

L'o-

Indignazion du grand Seigneur.

guerre.

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 21-

L'orage allarma le Czar. Pour le 1712. conjurer il eut recours aux Négocia- 11 en tions: il renouvella les promesses trompé paz de nouvel. qu'il avoit faites; fes Ambassadeurs les pro-& ceux d'Auguste, s'engagérent au messes. nom de leurs maîtres de ne point troubler le passage du Roi de Suede, & s'offrirent de répondre de la sureté de sa personne. Comme le Grand Visir étoit déja gagné, il ne fut pas difficile de persuader au Sultan d'accepter ces foumissions apparentes. La paix fut jurée de nouveau entre le Turc & le Moscovite.

Sion en croit certaines Relations. les Ambassadeurs qui offrirent de répondre de la sureté de la personne du Roi Charles, couroient de grands risques. On prétend que Flemming Conspira-Ministre rusé avoit une intelligence ne Charles avec le Kan des Tartares, qui devoit XII. livrer Charles aux Saxons en le conduifant en Pologne. Il y eut de forts indices qui firent soupconner la trahison : elle ne fut pourtant jamais bien avérée; & il est difficile de se persuader que Flemming ait été capable d'exposer la tête du Palatin de

1712. Mazovie & celle de près de trois cens Gentilshommes Polonois qui étoient à sa suite. Ce Palatin avoit été envoyé en qualité d'Ambassadeur au-près du Grand Seigneur, au nom d'Auguste & de la République de Pologne. En arrivant auprès d'Andrinople, il avoit êté arrêté & retenu Prisonnier avec toute sa suite, dans le tems des préparatifs de guer-re, qui se faisoient contre la Moscovie.

Pendant ce tems & le Czar & le 1713. Roi de Pologne, qui avoient renoncés au Siége de Stetin, sur le refus qu'avoit fait le Roi de Prusse de concourir à la prise de cette Place, s'étoient attachés au siége de Stralsund & au blocus de Wismar; mais ils se portérent avec tant de nonchalance à ces deux expeditions, que le Général Steinbock étant passé de l'Isle de Rugen à Stralsund, ne craignit

Danois & les Saxons, point de laisser la défense de cette

Place à la Garnison & d'aller attaquer les Danois dans le Mecklenbourg. Il força sa marche, & rencontra auprès de Gadebusch un détache-

ment

sous Auguste II. Liv. VII. 23

ment de fix mille Saxons & toute 1713. l'Armée Danoise qui se disposoit à aller presser le Siége de Stralfund. Quoique son armée fût d'environ d'un tiers moins forte que celle des ennemis, il ne laissa pas d'engager le combat, qui fut un des plus langlans & des plus acharnés qui se fût encore donné depuis le commencement de la guerre. Après une mêlée de trois heures, où l'Infanterie Danoise combattit avec courage & cù chaque Suedois depuis le premier jusqu'au dernier montra une valeur peu commune, les Danois & les Saxons furent enfoncés. Ils laissérent près de trois mille morts sur le Champ de Bataille; ils eurent environ quatre mille Prisonniers, perdirent vingt-quatre piéces de Canon & les tentes avec une partie du bagage.

Steinbock après cette Victoire s'avança dans le Holstein, où il fit de grands ravages, en représailles de ceux que les Saxons, les Moscovites de les Danois avoient faits tant dans la Pomeranie que dans le Duché de Brême. Il détruisit entre autres par

Brême. Il détruisit entre autres par incendie

1713. le feu la Ville d'Alrena, voifine de Hambourg & appartenante aux Danois. Le Général Suedois avoit appris qu'on faisoit à Altena de gros. Magasins pour y cuire du pain & brasser de la biére à l'usage des troupes Moscovites & Saxonnes: il crut devoir détruire cet amas de provisions préjudiciable aux intérêts de, fon Maitre. Comme l'approche de, l'ennemi & le défaut de voitures ne, lui permettoit pas d'enlever ces provisions, il y fit mettre le feu. Une autre raison le porta encore à cette extremité; il vouloit venger les boulets rouges qui avoient éte tirez dans. Stralfund & dans Wismar, & rendre la pareille pour l'incendie de la Ville de Stade dans le Duché de Brême.

On entreprit de combattre ces raifons, mais on ne put les détruire. On
crut devoir recourir à un moyen qui
pût prevenir de pareils défordres furles terres de l'Empire. Le projet de
la Neutralité de la Poméranie. & du.
Holftein fut mis de nouveau fur le
tapis, & l'Empereur parut vouloir.
l'appuyer fortement. La faute que

Nouveau projet de Neutralité.

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 25

fit Steinbock de s'enfoncer dans le 1713. Holftein, où il étoit aifé de lui couper toute communication avec les Etats de son Maître, fit que toutes ces melures n'eurent aucun succès. Auguste & le Czar qui s'étoient avancez dans le Holstein, pour couper le retour des Suedois dans la Pomeranie, passérent l'Eyder & après une action affez vive forcérent Steinbock, qui ne céda qu'à la multitude, d'aller chercher un poste avantageux auprès de Tonningen. Les Alliez s'étant mis en devoir d'aller l'attaquer dans les retranchemens, il fit échouer leurs desseins par la prise de Tonnin-gen, qui lui ouvrit ses portes tropfacilement, pour qu'on ne pût pas foup conner une intelligence. Mais ce fut une foible ressource: outre que cette Ville n'étoit pas fort bien fournie de vivres, Steinbock s'y vit ren-fermé & bien-tôt réduit à l'humiliante démarche de se livrer prisonnier aussi bien que son Armée à ceux dont il avoit plusieurs fois triomphé.

Le Roi Auguste & le Czar déli- La Ville de l'embarras, que leur avoit en afficient B 6 don- gee.

Elle eft mile en feau ftre entre les mains du

Roi de Pruffe.

1712. donné l'Armée Suedoise, tournérent leurs armes du côté de la Poméranie & s'attachérent au Siége de Stetin. Deja cette Ville étoit à la veille de tomber entre leurs mains, lorsque le Roi de Prusse, sous pretexte de con-server au Roi de Suede cette Place, aussi-bien que le reste de la Pomeranie, offrit de se charger du sequestre de cette Province, & engagea le Prince de Menzikow Velt-Maréchal Général du Czar à consentir, avec l'approbation du Comte de Welling de la part de la Suede, que la Ville de Stetin reçût une Garnison composée des troupes de Brandebourg & de celles du Duc de Holstein Gottorp; avec cette condition, que si la Couronne de Suede vouloit pareille-ment laisser entrer dans Wismar & dans Stralfund, une garnifon composéc des mêmes Troupes, les ennemis de la Suede n'entreprendroient plus rien contre la Poméranie jusqu'à la paix, & les Suedois n'exerceroient plus aucune hostilité de ce côté là, ni contre la Pologne, ni contre la Saxe, ni contre le Holstein Danois. 11

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 27

Il y eut deux grandes difficultez 1713, pour l'éxécution de ce Traité. Au-Difficultez guste & le Czar, avant que de rap pour l'expeller leurs troupes, demandoient du serion que leur payât comptant une som-questie. me de huit cens mille Risdales pour les frais de la guerre de Poméranie. En second lieu ces deux Princes éxigeoient que le Roi de Prusse leur garantît, que tant que dureroit la guerre du Nord, aucunes Troupes Suedoises ne passeroient de la Pomeranie, ni en Saxe, ni en Pologne. Il y eut quelque modération par rapport à la somme demandée, & quant à la garantie, le Roi de Prusse la donna telle qu'on la souhaitoit.

Que ce fût véritablement dans la Motifs du vue de restituer la Pomeranie au Roi Roi de de Suéde, ou dans le dessein de la cene oe garder pour lui-même, que le Roi cassande Prusse demanda le sequestre, il est du moins certain, qu'il lui convenoit mieux qu'à qui que ce sût de s'en mettre en possession. On pretend même, que le Roi de Prusse ne demanda le sequestre, que pour éluder une convention par laquelle la Mainon

3. fon de Holstein étoit prête à ceder au Roi Auguste toute la Poméranie Suedoise, avec l'He de Rugen. Ce qui pourroit néanmoins faire douter du défintéressement du Roi de Prusse, c'est la facilité qu'il apporta au séquestre des Duchez de Sleswich & de Holstein, entre les mains du Roi de Dannemarc, pour assurer d'autant plus celui qui lui étoit sait de la Pomeranie.

La Neutralité de cette derniere Province étant en quelque manière assurée par le séquestre, le Czar alla porter toute la fureur de la guerre dans la Finlande, où les Suedois, que la confiance abandonnoit, lui laisserent faire de grandes conquêtes. Pendant ce tems-là le Roi Auguste travailloit à appaiser les plaintes des Polonois & à prévenir l'effet des menaces réitérées du Turc. Dès le mois de Mars il s'étoit tenu une Diéte générale à Varsovie & l'on y avoit agité des matié-res assez delicates. Il y avoit eu entre-autres de grandes contestations touchant la réforme des Troupes & par rapport à l'autorité des Généraux

#### SOUS AUGUSTE H. Liv. VII. 20

raux, qui se donnoient plus de licence 1713. qu'on n'eût voulu & qui en laissoient aussi trop prendre à leurs Troupes. Un Député de Sendomir s'étoit même avancé jusqu'à demander avec une certaine hauteur: 1. Pour quelle fin Demandes & avec quelles instructions les Pala- faires à Auguste. tins de Podolie & de Belts étoient envoyez sur la frontiere de Turquie; puisqu'on apprenoit qu'ils devoient y conférer avec des Commissaires Turcs? 2. Par qui les Regimens Saxons avoient été incorporés dans l'Armée de la Couronne; & que si c'étoit par le grand Général, ou par le Trésorier, celui des deux qui l'avoit fait, devoit en être responsable à la République: 3. De quelle maniére le Roi vouloit à l'avenir employer fes Troupes?

Ces propositions sorties de la bouche d'un particulier devinrent bientôt des demandes générales. Tous les Reponse Députez priérent le Grand Maré- de ce chal de les communiquer au Roi & de rapporter la Réponse qui y seroit faite. Pour les contenter, Auguste leur fit savoir; Que les deux Palatins

#### 30 Histoire De Pologne

1713. tins avoient été envoyez sur la Frontiére de Podolie pour recevoir quelques Commissaires Turcs qui de-voient s'y rendre, & qu'à l'égard des Instructions dont ils étoient chargés, Sa Majesté avoit été autorifée par la Diéte à envoyer des Députés avec des instructions secrétes, & à ne les communiquer à la République, qu'après le retour des Députés qu'elle en auroit chargez. Auguste remettoit à répondre sur les deux autres chefs, lorsque les Députez seroient réunis avec les Sénateurs. Mais au lieu de cette réunion il s'éleva de nouveaux différens, qui ne permirent pas même de s'accorder sur les précautions qu'il convenoit de prendre pour la sureté de la République, dans un tems où l'on favoit que les Turcs avoient assemblé une armée formidable sur la frontière. Auguste sut néanmoins assez heureux pour détourner l'orage qui s'éleva plus d'une fois de ce côté-là. Négociations de ses Ministres & son argent désarmérent le Turc toutes

# sous Auguste II. Liv. VII. 1

les fois qu'il fit mine de vouloir enta. 1713.

mer la Pologne.

Il étoit plus aisé à Auguste de Conspiras'accommoder avec le Turc, que de tion contre reduire les Polonois à se conformer à sa volonté. Il y en eut qui furent soupçonnés de regarder ce Prince comme un Usurpateur & de s'imaginer qu'il leur étoit permis de recourir aux voies les plus odieuses, pour délivrer leur Patrie du Tyran. Soit simple foupçon, foit vraitemblance, on prétendit qu'il y avoit une conspiration contre la personne d'Auguste, & Jablonowski, -Palatin de Russie, fut accusé d'être le Chef du complot. Il fut arrêté, & conduit prisonnier en Saxe, sous l'escorte de trois Officiers Saxons & d'un détachement des Gardes du Corps à Cheval. Cependant les accusations se contredisoient; les unes portoient que Jablonowski; sous prétexte de traiter le Roi dans son Hôtel, avoit pris des mesures pour l'y faire assassiner; d'autres vouloient que l'on eût projetté seulement de livrer Auguste entre les mains du Roi de Suede, lors qu'il passeroit par

par la Pologne avec l'escorte que les Turcs lui promettoient. Mais comme dans des occasions de cette nature les soupcons sont sujets à être changez en certitude, il n'y a guéres de fonds à faire sur de semblables accusations, lorsqu'elles ne sont pas bien

Embarra que lui donnent les Polo constatées. The manufacture of the state of Ceux des Polonois qui reconnoissoient de bonne soi Auguste pour leur Roi, ne lui donnoient guéres moins d'embarras. Comme les Moscovites & les Saxons depuis l'évacuation de la Pomeranie, avoient pris leurs quartiers d'Hiver dans le Nord de la Pologne & dans la Lithuanie, les murmures recommencérent & les contributions firent éclater en plaintes très-vives. Le Primat du Royaume fut obligé d'en écrire au Roi. qui étoit passé en Saxe vers la fin de Décembre. Il lui représenta la nécessité qu'il y avoit de faire cesser les plaintes, en retirant sur-tout ses troupes Saxonnes, sans quoi il étoit à craindre que les Polonois réduits au desespoir ne prissent des Résolutions funestes au bien de l'Etat. La Nobleffe

SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 33

blesse en général demandoit une Diéte à Cheval; & celle de Cracovie & de Sendomir tenoient des Diétes particulieres où l'on parloit de prendre des Résolutions capables de don-

ner de l'inquietude à la Cour.

La Lettre du Primat n'ayant pas Demandes eu un grand succès, le Comte de qui lui Denhoff Sous-Chancelier de Lithuanie, & quelques autres Deputez do la République de Pologne, furent chargez de se rendre à Dresde, & d'y infister sur trois points; savoir: 1. Le retour d'Auguste en Pologne: 2. La tenue d'une Diéte Générale: 3. Le rappel des Troupes Saxonnes. On crut que pour la premiére fois Auguste accorderoit les demandes qui lui étoient faites. Il se mit en effet en route; mais c'étoit pour se rendre à Reydzin, où il convoqua une Afsemblée des Senateurs. Ce fut un nouveau grief. Le Primat refusa de se rendre à l'Assemblée, il protesta contre ce Conseil trop éloigné du centre de l'Etat, & déclara qu'il regarderoit comme nulles toutes les Résolutions qui y seroient prises.

Tome IV. C Cet-

1714. Gette ptotestation appuyée du refus que firent plusieurs Sénateurs de se rendre à Reydzin; & le mécontentement de la Noblesse des Palatinats de Sendomir, de Lublin & de Volhinie, qui avoit pris les armes &

Il est contraint de se rendre à Varsovie.

Volhinie, qui avoit pris les armes & étoit montée à Cheval; tout cela obligea le Roi Auguste de se rendre Varsovie, où il employa d'abord les menaces, & ensuite la force pour reduire les Mécontens Mais les voyes de douceur auxquelles il eut enfin recours eurent un meilleur effet : il eut à peine déclaré qu'il accordoit à la Noblesse de Pologne & à celle de Lithuanie la diminution d'un tiers des Contributions éxigées par le pafse, que la tranquillité se rétablit du moins pour un tems. On paya ponetuellement le reste des Contributions pour faire hâter le départ des Troupes Saxonnes, dont on voyoit qu'une partie avoit commencé à évacuer la Pologne, en se rétirant vers la Haute Hongrie.

Demandes de la Noblesse. Cependant la Noblesse ne laissoit pas de demander que les deux autres tiers des contributions sussent pareille-

ment

ment ôtez; que les Etats de la Ré- 1714. publique & du grand Duché de Lithuanie fussent entierement déchargez des I roupes Saxonnes; & que l'on convoquat une Diéte générale, dans laquelle les Sénateurs qui avoient été en Ambassade seroient le rapport de leurs Commissions. D'autre-part le Nonce du Pape sollicitoit, quoique affez foiblement, pour que les Biens des Ecclésiastiques fusient dé-

chargez des Quartiers d'hiver. Il étoit moins aifé que jamais à Traité en-Auguste de satisfaire les Polonois sur tre Auguste toutes ces demandes. S'il avoit eu Seigneur. l'avantage de conclure avec la Porte un Traité par lequel le Sultan se desistoit de ses prétentions sur l'Ukraine, & confentoit au renouvellement de la Paix à condition, qu'au cas que la Porte vînt à prendre le parti de renvoyer le Roi de Suede dans ses Etats & de le faire escorter par la Pologne, on nommeroit à cet effet des Commissaires de part & d'autre pour régler le passage. D'un autre côté, le retour effectif du Roi de Suéde en Poméranie jettoit Auguste dans un C 2

nou-

1714. nouvel embarras, & demandoit qu'il cût sur pied une armée capable de le maintenir sur le Thrône & de faire cesser les divisions intestines.

Le Roi de Saede refule de fortir de la Turquic.

Charles XII., à qui dès le 11. de Fevrier 1713. les Turcs avoient intimé un ordre de la Porte qui enjoignoit de le faire partir incessamment, en avoit fait refus, sous prétexte qu'il étoit averti que ses ennemis avoient tout disposé pour l'enlever sur la route. Malgré de nouveaux ordres de la Porte qui enjoignoient de passer au fil de l'épée les Partitans de ce Prince s'ils faisoient la moindre resistance, & de ne ménager pas même la vie du Roi; au hazard d'exposer à un massacre certain les malheureux restes de Pultova, & sa personne même, il avoit entrepris de se défendre avec trois cens Suedois, dans un poste dont la force consistoit seulement en quelques foibles retranchemens élevez pour la sureté de la Maison qu'il avoit fait bâtir. Une Armée entiere de Turcs & de Tartares; dix piéces de Canon & deux Mortiers qui commencerent à jouet comme s'il ent

Il eft affiege dans fon Palais.

été

été question de reduire une forteres- 1714. se; les priéres des Officiers qui étoient auprès de lui; les remontrances de ses Ministres; rien ne fut suffilant pour le faire changer de dessein. Ses retranchemens forcés & la Maifon en feu ne l'allarmérent pas: persuadé qu'il lui étoit plus glorieux d'être brulé, ou de perir les armes à la main, que d'être fait Prisonnier, il soutint l'assaut avec une intrepidité fans exemple. Heureusement on lui proposa de passer dans la Chancelleric, qui étant couverte de pierre, seroit à l'épreuve du feu & lui permettroit de faire une plus longue réfiftance : Il Il est fair accepta le parti; mais en gagnant cette maison, il se laissa tomber par l'entre-lacement de ses éperons, ce quidonna occasion au Turcs de le saifir & de le conduire à Bender. De là, lors qu'il fut gueri de quelques blessures, on le mena à Andrinople, & ensuite à Demir-Toca. Il y fit quelque séjour dans l'esperance d'engager la Porte à lui donner une escorte telle qu'il la souhaitoit. Enfin frustré de ses esperances, le 1. d'Octo-

# BUSTOIRE DE POLOGNE

Il artivé en Pometanie.

1714. bre 1714. il partit de Demir-Toca pour quitter la Turquie. Il prit la route de l'Allemagne, qu'il traversa incognite, & arriva à Stralfund le 24. au matin, suivi seulement d'un Officier. 

Le Roi Staniflas eft arrêté en Tutquie.

Le Roi Stanislas, qui après avoir défendu avec force les Brats de fon Bienfaiteur n'avoit plus vu aucun jour à son rétablissement, étoit passé on Turquic pour engager Charles à confentir qu'il facrifiat ses interêts au repos de la Pologne en renonçant à la Couronne; il arriva aux frontieres dans le temps que l'on transferoit Charles XII. à Andrinople: on l'arrêra, lorsqu'il se fût dit Suedois, & on le conduisit prisonnier à Bender. Il y fut reçû pourtant au bruit de l'Artillerie, & à la liberté près dont il ne jouit pas de quelque tems, on ent pour lui toutes fortes d'égards. ne demeura pas en Turquie aussi long-tems que le Roi de Suede. prit les devans, & se retira en Allemagne dans le Duché de Deux-Ponts, où il étoit des le 4. de Juillet. Le Re-

Il fe retire dans le Duché de i Deux-Ponts.

venu de ce Duché, qui appartenoit aux

Rois

SOUS AUGUSTE H. Liv. VII. 49 Rois de Suede depuis Charles X. qui 1714.

l'avoit uni à la Couronne de Suede. fut cedé au Roi Stanislas par Charles XII. Ce Duché valoit environ alors sonsante & dix mille écus. Ce fut tout le dédommagement qu'il eut des terres & des biens réels qu'il perdoit dans sa patrie, pour complaire à Charles, qui le forçoit de conserver.

le titre de Roi de Pologne.

Les grands préparatifs que fit le 1715. Roi de Suede, dès qu'il fut arrivé Auguste dans les Etars, engagerent Auguste fait regler tenir un Senatus Confilum, dans les troupes quel il fit régler que l'on conferve . Saxonnes roit les Troupes étrangéres pour la en rolodésense de la haute Pologne & de la gne. Prusse Polonoise, de crainte que les Suedois ne tentaffent de rentrer par là dans le Royaume. C'étoit un prétexte: Auguste savoit bien que Charles XII. feroit reduit à se tenir sur la désensive dans la Pomeranie, où il alloit avoir sur les bras les forces de divers Princes.

Le Roi de Suede, en arrivant à Charles Stralfund, avoit pensé à retirer Ste-mande la tin des mains du Roi de Prusse, qui restitution con- qui lui eft

refuice.

1715. consentit là remettre cette Place, à condition qu'on le rembourseroit des quatre cens mille:Risdales qu'il avoit payées tant au Roi Auguste qu'au Czar; & que de plus on lui donneroit des assurances qu'on ne se serviroit point de ce passage, pour rentrer ni en Saxe, ni en Pologne. Charles ayant rejetté cette derniére condition; le Roi de Prusse lui declara la guerre & se joignit à l'Electeur d'Hanover devenu depuis peu Roi Condirecteur. d'Angleterre & fon dans le Cercle de la Basse-Saxe, aux Cercles de Westphalie & aux Etats de la Haute Saxe, avec lesquels il agissoit de concert pour s'opposer, disoit-il, aux entreprises du Roi de Suede & pour rétablir un repos stable dans cette partie de l'Allemagne. De plus le Roi de Prusse s'étoit encore ligué avec le Roi de Dannemarc, & avec le Czar qui en cas de besoin devoit être de la fête.

Tant d'Ennemis, dont un seul cut peut-être suffi pour arrêter le Roi de Suede dans la Poméranie, ne devoient pas permettre à Auguste de

crain-

craindre une irruption des Suedois 1715. dans la Pologne. Mais ce Prince vouloit conserver les troupes étrangéres dans le Royaume, pour appuyer son autorité, & pour reprimer les mécontens qui s'élevoient contre le pouvoir arbitraire. En effet on com- confédemençoit déja à entendre parler d'une ration de Contédération de la Noblesse des Pa- Falaunats latinats de Cracovie, de Russie, de en Polo-Siradie & de Sendomir, qui promet- iec. toient de s'affister mutuellement & de monter à Cheval avant la fin de Juillet pour maintenir la liberté de la République que l'on disoit en danger, & pour empêcher qu'Auguste ne s'appropriât un pouvoir despotique avec l'appui du Czar. Ce complot ayant été decouvert par des lettres interceptées, Auguste fit revenir en Pologne une partie de ses Troupes Saxonnes, pour observer les démarches des Mécontens. Il n'eut pas la peine de les attaquer; un grand nombre d'entre eux se brouillérent tellement qu'ils en vinrent aux mains: ainsi avortérent ces prémiers efforts de la Conféderation.

Cr

Les

Mouvemens des Lithuaniens reprimez.

Les mouvemens des Mecontens de Lithuanie eurent à peu près le même fort. Ils avoient tenu une Affemblée tunultuaire à Wilna & avoient pris des mesures pour ne plus payer de contributions. Vingt-mille Rufsiens qui s'approcherent de Grodno. les tinrent en bride & les obligérens d'accepter les propositions que l'Evêque de Cujavie leur apporta de la Cour; favoir: " Que l'Assemblée se de Wilna ferent tenue pour illégiti-, me; que tout ce qui y avoit été fait scroit déclaré nul; que les , Troupes auxiliaires de Sane percevroient les deux tiers des nouvelles contributions, qui étaient de. quinze florins par cheminée, que " l'autre tiers du provenu de ces contributions seroit pour l'entretien de , l'Armée de Lithuanie; que la No-, bleffe du Grand Duché envoyerois des Députez au Roi pour lui demander pardon du paffé, & promet-, tre qu'à l'avenir elle fe comporteroit , comme il convenoit à de fidéles " fujets ".

Nouvelle Confedé. La tranquillité de la Pologne ainsi réta-

Description Co.

rétablie en apparence, Auguste se 1715. rendit en Saxe, où il n'étoit point allé depuis quinze mois. Son abtence enhardit les Mécontens. On vit auffi-tôt éclater une nouvelle Confédération fomentée par des ressorts étrangers. & dans laquelle entra l'Armée de la Couronne, sous le pretex+ te du maintien de la liberté publique, & pour se défendre contre ceux qui par des éxécutions Militaires voudroient éxiger les nouvelles Contributions. Le Palatin de Sendomir éroit à la tête de cette Confédération. On ne demeura pas long-tems dans l'oisiveté. Une partie considerable de l'Armée de la Couronne, qui s'étoit Confraite à l'obéiffance des Généraux qu'Auguste lui avoit donnez, se joignit la Noblesse mécontente & se mit en marche pour chaffer les Saxons du Royaume. Il y cut plufieurs rencontres, où les Conféderez curent affez fouvent le deffous.

Pour arrêter ces défordres, le Ger Sufpention néral Baudits, qui commandoit un d'armes Corps de Troupes Saxonnes proposa une supension d'Armes que les

Chefs

1715. Chess de la Confédération accepterent. La petite Noblesse qui n'y trouvoit pas son compte, n'en sur pas contente. Elle attaqua les Fauxbourgs de Varsovie la nuit du 8 de Novembre; mais elle sut vivement repoussée par la Garnison & par les Domestiques des Sénateurs qui s'y trouvoient, & contrainte de se retirer avec perte.

Desordres dans le Royaume.

Cet échec aigrit de nouveau les esprits. On oublia qu'il y cût une sufferention d'armes. La Noblesse contedérée qui montoit à plus de trente mille hommes, y compris les Vassaux & les Domestiques, envoya des Partis de tous côtez pour exterminer tous les Saxons qu'ils rencontreroient, sans ménager les Polonois qui les favorissient. Une infinité de Villages furent pillez & réduits en cendres. Les chemins étoient semez de Corps de Polonois & de Saxons. Tous les jours quelque Parti de l'Armée consédérée en venoit aux mains avec quelques Corps détachez de l'Armée d'Auguste.

faipenfion d'armes Cependant comme les Saxons

avoient le plus souvent l'avantage sur 1715. les Conféderez, ceux-ci rebutez de leurs pertes & craignans d'éxposer le Royaume à une ruine totale, envoyérent quelques Trompettes demander au Velt-Maréchal Flemming une suspension d'armes, au nom des deux Palatins de Podolie & de Czernikow. Flemming ayant refusé de donner aucune réponse, ces deux Palatins l'allerent trouver le 26. de Decembre de la part des Confédérez, qu'ils dirent être disposez à une Pacification, & présenterent un projet pour une suspension d'armes de 3. jours. Flemming qui n'approuva point ce projet, leur en donna un autre, qui fut porté aux Confédérez; & comme ils l'acceptérent, la suspenfion d'armes fut conclue.

Les deux Palatins de Podolie & de Conféren-Czernikow eurent le lendemain une accommo-Conférence avec le même Général; dement. les prémiers y déduisirent leurs griefs, & Flemming s'efforça de faire voir l'injure que la Contéderation avoit faite au Roi : le résultat fut que les

Conféderez lui feroient une répara-

tion

tiun, à condition qu'on leur donneroit des assurances que les Troupes
baxonnes sortifoient du Royaume &
que le jour de leur départ séroit sixé.
De son côté Flemming fit entendit
qu'Auguste étoit dans la disposition
de donner cette satisfaction aux Polonois: , Il n'y a, ajouta-t-il, que les
, troubles du Royaume qui l'ayent
; empêché jusqu'ici de contenter la
; Nation à cet égard ": Afin de le
mieux persuader, il déclara qu'il
avoit des ordres précis pour traiter
avec quelques Princes étrangers de la
cession d'une partie des Troupes Saixonnes.

Ruse du Général Flemming. Pendant qu'en déliberoit sur se conditions de la satisfaction que les Polonois serosent à leur mastre, le terme de la suspension d'armes avançoit. Les Palatins en demandérent la prolongation, & Flemming, esprit délié, y consentit; mais il stipula qu'elle ne commenceroit que le 30, parce qu'il songeoit à faire une tente tive sur la Forteresse de Zamose, qu'il surprit essectivement le 20. Il y sit Prisonnier Gruzinski, qui avoit

été Marechal de la Conféderation, & 1715. qui avoit été deposé, pour mettre en

la place Braniki.

Après cette expédition les Troupes Saxonnes se séparérent, pour prendre les quartiers qui leur avoient été affignez aux environs de Zamose. Quant à l'Armée des Conféderez, elle tint toujours la Campagne malgré la rigueur du froid & la grande quanti-

té de neige qui couvroit la terre.

Il avoit été dit par la suspension 1716. d'armes qu'on avoit prolongée jusqu'au i f. de Janvier, qu'on s'affembleroit le 4. à Rava. Les Palatins de Podolie & de Czernikow voulurent faire remettre la Conférence jusqu'au 6. Mais le Comte de Flemming, ayant Autre Confétémoigné que ce changement ne lui rence. paroiffoit pas de bon augure; pour lever tout foupçon, ils fe rendirent à Rava le 5. Ils y présentérent un projet d'accommodement, qui consistoit dans sept Articles : 1. Les Palatins de Posnanie & de Czernikow consentofent, que le Primat & les Senateurs fissent une Députation au Roi Auguste, pour lui demander pardon au

1716, au nom du Peuple, de ce qui s'étoit passé durant la guerre entreprise contre les Troupes Saxonnes: 2 Que l'Armée confedérée de la Couronne feroit une pareille Députation au 3. Que les Palatinats conféderez en failant aussi une semblable Députation, demanderoient une amnistie tans exception, & prieroient le Roi de convoquer une Diete générale pour y deliberer & convenir de ce qui étoit nécessaire, tant pour la sureté de Sa Majesté, que pour celle de la République: 4. Que les Gar-nisons Saxonnes, qui étoient dans les Villes & forteresses de la petite Pologne entre autres à Cracovie, à Sendomir & à Zamosc seroient pourvûës par le Pays des vivres nécessaires, à condition que ces Garnisons n'exigeroient point de contributions en argent, qu'elles ne s'empareroient d'autres places, & qu'elles ne transporteroient point l'Artillerie ni les munitions des Villes : 5. Les deux Palatins demandoient au nom de tous les Conféderez, que le reste de l'Armée Saxonne sortit du Royaume &

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 49

& se contentât des vivres dont elle 1716. auroit besoin dans sa marche, sans exiger aucun argent. 6. Que le Comte de Flemming promettroit que toutes les Troupes Saxonnes qui étoient en garnison, soit dans le Royaume de Pologne, ou dans le grand Duché de Lithuanie, en sortiroient absolument le dernier d'Avril. 7. Que l'on paye-roit à l'Armée conféderée de la Couronne les arrerages qui lui étoient dus, & qu'il ne lui seroit fait aucun dommage par les Troupes Saxonnes, comme de son côté l'Armée de la Couronne promettoit de ne leur en faire aucun; s'engageant même, pour éviter toute rencontre fâcheuse, de paffer l'hyver dans les Palatinats de la petite Pologne.

Flemming qui attendoit tout du Flemming bénéfice du tems & de son habilleté, cherche à mu répondit point à ces Articles. Il Consédété contenta de proposer de la part de rez, son maître une suspension d'armes jusqu'au premier de Mai, pendant lequel tems les Conféderez demeureroient armez, & de leur côté les Saxons percevroient douze Timphes

Tome IV. D par

1716. par chaque cheminée; après quoi ils se retiroroient en Saxe. Les deux Palatinats approuvérent cette propofition; mais les Confederez à qui elle parut avoir été faite uniquement pour les amuser, n'en voulurent point entendre parler. Ils la rejettérent, & après avoir protesté qu'ils ne vouloient aucun accommodement jusqu'à ce que les troupes Etrangéres fussent entiérement sorties du Royaume, ils recommencérent les hossilitez, & se jettérent de tous côtez sur les Partis Saxons qu'ils rencontroient.

Auguste, qui dans ces entrefaites s'étoit rendu à Varsovie, apprit à son arrivée que la Noblesse de Lithuanie s'étoit aussi conféderée. Cette facheuse nouvelle, les avantages que les Conféderez de Po-logne remportoient sur ses Troupes, & les menaces qu'ils faisoient d'appeller les Turcs, tout cela l'obligea de penfer au moyens d'appaifer ces troubles. Il fut arrêté dans cherche se un Conseil qu'il tint à Varsovie le 12. de Fevrier, que l'on reprendroit la voie de la Négociation. Auguste

étoit

étoit accoutumé à en venir à de sem- 1716. blables démarches avec les Polonois. Henvoya offrir aux Conféderez par l'Evêque de Cujavie, une Ambiltic générale de tout le passé; il y joignit même une promesse de renvoyer es troupes, pourvu seulement que les Confederez consentissent que la République entretînt un corps de fix mille Saxons; & il fit reprélenter les functies suites que pourroient avoir ces troubles intestins, a les Turcs entreprenoient de se mettre de la partie, comme il paroissoit qu'ils en avoient le dessein. Mais les Conféderez qui voyoient leur nombre s'augmenter continuellement, à mesure que celui des Saxons diminuoit, s'obstinérent à demander, qu'on cessat la levée des contributions & que les Saxons fortiffent tous du Royaume, avant que l'on entamât de nouvelles Conférences pour l'accommodement.

Ces demandes furent faites au Roi Plaintesqui même, par Ciechonski Député de faites. l'Armée de la Couronne, & il les accompagna de diverles plaintes. D 2 Après

1716. Après avoir envié le bonheur, dont l'Armée de la Couronne & celle du grand Duché de Lithuanie avoient joui sous les regnes précedens; il faisoit voir que tant qu'on avoit eu soin d'encourager & de recompenser ces troupes, elles n'avoient jamais manqué de soumission, ni de fidelité, ni de courage, quand il s'étoit agi des interêts de leurs Rois ou de la liberté de la République. Il ajoutoit que lorfau'Auguste étoit monté sur le Thrône, les gens de guerre avoient conçu de plus grandes espérances que jamais. , On donnoit des louanges, disoit-il, à cet accès facile qu'on , trouvoit auprès de Vôtre Majes-, té; on admiroit sa liberalité vrai-, ment Royale, les égards particuculiers qu'elle avoit pour les gens , d'épée, & une infinité d'autres , vertus, qui méritoient des Eloges. , Mais, poursuivoit-il, nous igno-, rons quel fatal destin a privé nos Armées de votre faveur; car sans , parler de quelques millions promis a cette Armée dans l'Election de " Votre Majesté & qui ne sont pas en-

encore payez, non plus que la fol- 1716. , de, qui est retenue contre les re-, gles de la justice distributive; , après le ravage total que les trou-, pes Saxonnes ont fait des biens de la Couronne pendant cette guerre civile qui a duré plus de dix ans, nous espérions au moins quelque foulagement pour ce qui concerne les biens Héréditaires de la Noblesse; mais bien loin de trouver quelque repos, les troupes de. Vo-, tre Majesté nous chassent de nos ,, domiciles, pillent nos heritages & enlévent tout ce que nous emploïions ci-devant à combattre en , faveur de la République & de vô-", tre Couronne. " Enfin après avoir détaillé tous les services que l'Armée avoit rendus au Roi Auguste en différentes occasions, & ceux qu'il pouvoit encore s'en promettre, il ajouta ce Conseil libre; mais salutaire: ,, Commandez & repandez vos faveurs sur les Polonois dans la Po-, logne & fur les Saxons dans la Sa-, xe : Laissez manier les affaires de ,, Pologne aux Polonois & celles de Saxe

### 14 Historke DE Potoene

1716. ., Saxe aux Saxons; & confiez vous ,, mieux deformais en notre fidelité, ,, pour vivre en paix & regner heu-

Reponfe à ces plaintes. reulement & long tems ". Il parut bien tot après une Réponse à ces griefs. On y disoit au nom du Roi Auguste, que la Conféderation de la Noblesse Polonoise s'étoit faite à peu près dans le tems que le Roi avoit promis qu'il feroit fortir du Royaume fes troupes Saxonnes, immédiatement après l'expédition de Poméranie; que comme les Conféderez de leur aveu ne demandoient rien que la fortie des Saxons & l'exemption des contributions, ils avoient eu tort de le foulever lorsqu'on promettoit de les fatisfaires qu'ils avoient par consequent fait dépendre leurs prétentions du fort de la guerre; qu'ils avoient demandé les prémiers une suspension d'armes, ensuite une prolongation de cette suspension & même offert d'entrer en accommodement; & que cet accommodement ayant été conclu de part & d'autre, & volontairement signé par leurs Plénipotentiaires, ils l'avoient honteusement

SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 15 ment rejetté, contre la foi promife & 1716. contre le droit des gens.

Il s'en falloit de beaucoup que cet Esrit répondît solidement à tous les griefs que l'on avoit alleguez : auffi les Conféderez ne crurent-ils pas devoir y repliquer. Ils prifent une Manifeste des Conautre voye: ils publiérent un Ma-téderez. nifeste adressé aux Puissances étrangeres, devant qui ils porterent leur cause. ,, Qu'il nous soit permis, " disoient-ils, d'exposer en peu de mots nos calamitez & la maligne cruauté des Saxons ". mettoient de ce nombre l'emprifonnement des Princes Jacques & Constantin, la détention de quelques Evêques, l'éxil des Senateurs chafsez du Royaume, le mépris des loix, le renversement de l'Etat, les guerres intentées sans l'aveu de la République, les alliances faites fans fon confentement & contre ses intérêts, l'envoi des Ambassadeurs au nom de la Nation sans lui avoit communiqué les Instructions, l'injuste extersion des contributions, l'invasion des domaines & des maisons de la Noblesse,

D 4

contre

1716. contre ses immunitez & priviléges, les meurtres commis de toutes parts. les violences exercées contre toutes fortes de personnes. " Tous ces , maux , ajoutoient-ils , nous ont , fait prendre les armes pour empêcher la ruïne totale de notre Pa-Ils prenoient Dieu à temoin, le Pape, l'Empereur, le Roi Très-Chrétien, tous les Rois, Princes. Républiques, principalement le Czar, & enfin tout le monde Chrêtien, que leur Conféderation n'avoit été faite que dans un besoin extrême; & n'avoit d'autres motifs que le rérablissement de la sainteré de la Religion, la tranquillité de la République & la sureté de ses Membres.

Confederation de la Noblefie de Lithuanic.

Par toutes ces demarches les Conféderez de Pologne enhardirent ceux de Lithuanie. Les Députez des Palatinats de ce Grand Duché tinrent au mois de Mai une Affemblée à Wilna, & y resolurent de se joindre aux Conféderez de Pologne pour chasser les Saxons. Cette assemblée fut suivie d'une convocation génerale de la Noblesse: chacun prêta serSOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 57

ment d'observer exactement la Con- 1716. féderation & l'on nomma des Députez, qui furent chargez d'aller trouver le Roi Auguste & de lui faire les demandes suivantes: 1. L'Evacuation des Troupes Saxonnes: 2. La cessation de la levée des contributions: 3. La satisfaction des dommages causez par les Saxons: 4. L'évacuation de toutes les Places qu'ils occupoient & la restitution de l'Artillerie enlevée: 5. La tenuë d'une Diéte du Royaume: 6. La restitution des biens donnez à la Princesse de Neubourg: 7. La liberté de tous ceux qui étoient ou aux arrêts ou en prison.

Cependant les Conféderez de Po- Hostilitez logne, qui se voyoient maîtres de la commisses Campagne, profitoient de leur avan-consede-Ils bloquerent Posnanie & se rer. préparerent à en faire le Siége, lors que leur Artillerie seroit venue. Un corps de leurs troupes surprit Fraustad & y passa au fil de l'épée une centaine de Saxons qui y étoient en garnison: Un autre corps traita de la même façon deux cens quarante Sa-D٢

1716. xons qui furent surpris dans le Chateau de Selytowieski: un Parti de ces mêmes Conféderez fit main baffe à Praag fur une cinquantaine de Saxons: Un autre Parti ayant attaqué le Regiment de Prebendau, près de Christowa, en tua une partie & fit presque tout le refte prisonnier. D'autres Sakons éutent à peu près le mê-me fort entre Dombrowa & Farnowa; & un Corps confiderable de Conféderez s'étant approché de Varfovie tenoit cette Ville comme bloquée, de forte que le Gêneral Comte de Wakerbarth , qui y commandoit les Saxons, eut beaucoup de peine à raffurer les Habitans contre la frayeur du Siège dont ils se croyoient menacez.

Au milieu de tous ces troubles, Auguste reçut un Bref du Pape, qui l'exhortoit à accorder les demandes des Conféderez pour les desarmer: En même-tems le Primat affligé de la désolation de sa Patrie, écrivit à ce Prince, pout l'engager à donner les mains à un accommodement; & d'un autre côté, des Députez de

SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 59

Lithuanie, de Volhinie, de Podolie 1716. & de la Ruffie Polonoife, allérent trouver le Czar, & le prierent d'employer ses bons offices pour donner la

Paix à la Pologné.

Le Czar voulut savoir si la Consée Medinion deration ne cachoit point quelque du Czar. entreprise secretté en saveur du Rei de Suede. Mais lorsque les Députez l'eurent assuré que les Conséderez ne pensoient qu'à rétablir la paix dans le Royaume; ce Prince leur promit de se rendre Mediateur entre le Roi Auguste & les Conséderez & de travailler à terminer les troubles du Royaume.

On ne fut pas long-tems à voir le Conférenfruit de cès promesses. Un Média- ce de Luteur qui avoit cent Galères auprès de Dantzic & quatre-vingt mille hommes sur les frontières de Pologne, étoit en état de se faire écouter. Bien-tôt on convint de tenir à Jaroslow une Consérence, qui sur pourtant transserée à Lublin, où se rendirent de la part d'Auguste l'Evêque de Cujavie & le Géneral Flemming; & de la part des Conséderez, le Pa-

la-

1716. latin de Cracovie, & le Castellan de Nowogrodeck, accompagnez de quelques autres Députez. Le Prin-ce Dolgoroucki s'y rendit pareillement, pour y présider en qualité de Mediateur de la part du Czar. Il ou-13. Juin. vrit la prémiere séance par un discours, qui tendoit à porter tous les esprits à la Paix. On crut d'abord qu'il réussiroit dans son dessein. Après quelques debats sur les plein-pouvoirs, fur les griefs des Conféderez, & fur le titre de la Confédération, à laquelle on accorda celui d'Etats Conféderez de la République, au lieu du titre de Palatinats Conféderez, on recut la nouvelle que le Comte de Wackerbarth avoit envoyé des or-dres à tous les Officiers des Troupes Saxonnes, pour faire cesser les hostilitez & les contributions pendant le Congrez; Dès-lors on résolut d'enjoindre aux Troupes des deux Partis de ne fourager plus fur les terres cultivées, & de ne plus brûler aucune maison, attendu qu'on espéroit de convenir d'une suspension d'armes, aussi-tôt qu'on auroit achevé de régler

Francisco Congress

### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 61

gler les préliminaires de la Paix. 1716.

En effet dans la troisieme séance le 17. Juin. Mediateur réuffit à faire accepter la suspension suspension d'armes malgré la répu- d'armes gnance de quelques Députez qui la convenué. regardoient comme un artifice des Ministres d'Auguste, pour traîner les choses en longueur. Cette suspenfion d'armes portoit en substance:

I. Ou'on n'arrêteroit aucun Polonois sous quelque prétexte que ce fûr.

II. Oue toutes les hostilitez & les levées des contributions cesseroient.

III. Que les Villes de Léopol & de Zamosc seroient évacuées par les Saxons.

IV. Que l'Artillerie de la Couron-

ne seroit renduë.

V. Que l'Armée Saxonne camperoit à Golop ou Colonb & y subsisteroit à ses depens.

VI. Qu'on observeroit de part &

d'autre une exacte Discipline.

VII. Qu'on donneroit satisfaction à tous ceux qui avoient été opprimez ou qui avoient de justes griefs. VIII.

1716. VIII. Que les droits & les Péages feroient payez comme avant les troubles.

Tous ces articles furent approuvez, à la reserve du dernier que les Deputez de Lithuanie resuserent de passer, jusqu'à ce que le Maréchal de la Confederation du grand Duché y eût consenti; parce qu'il avoit donné à terme ces Droits & ces Péages au profit de la Conféderation. Du reste la suspension d'armes fut publiée tant à Lublin, qu'à Varsovie. Mais non-obstant cette publication, & l'évacuation des Places d'où les Saxons devoient fortir, les Conféderez ne laissérent pas de prendre d'assaut la Ville de Posnanie. Selon quelques Relations ils donnérent pour raison de cette contravention, que le Géneral Seidlitz qui y commandoit, n'avoit pas voulu l'évacuer, fans en avoir recu l'ordre: Mais comme cette Place n'étoit pas du nombre de celles que la suipention d'armes vouloit qui fussent évacuées, il se pourroit que la contravention n'avoit d'autre cause que le desir qu'avoient les

Les Confederez furprenent Polnanie. SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 63

les Conféderez d'acceleres la pacifi. 1716. cation, qui languissoit en quelque maniere par les suspensions d'armes si

souvent accordées.

Quoiqu'il en soit, le Géneral Seid-Cruautez litz qui s'étoit retiré dans le Château eneicent. fut fait prisonnier de guerre avec deux cens Saxons. Mais ce qu'on ne peut rapporter sans horreur, le Soldat Polonois, non content de piller les maisons de ses Companiotes, tua ou blessa de sang froid plusieurs habitans, & massacra environ soixante Juifs. Cette conquête coûta près de lept cens hommes aux Conféderez. Ils se consolerent de cette perte par le butin qu'ils firent. Ils trouvérent entre autres des armes pour environ huit mille hommes, avec quantité de munitions.

Ces prémiers exemples d'hosfilitez Hossilitez en attirérent d'autres dans les deux des deux partis. Les Deputez des Conféderez en prirent occasion de quitter Lublin, & à leur imitation l'Evêque de Cujavie & le Comte de Flemming en firent autant. Ce ne fut qu'avec bien de la peine que le Mediateur engagea

1716. gagea les Conféderez à renvoyer leurs Plenipotentiaires à Lublin, où l'Evêque de Cujavie & le Comte de Flemming se rendirent dès qu'ils surent que les premiers y étoient arrivez. Les Conferences surent ainsi reférences se nouées & l'on convint de part & d'autre de prolonger la suspension

Ce qui les fait titer en longueur.

d'armes jusqu'au 27. d'Août. Les prétentions reciproques des partis, la multiplicité des Chefs des Conféderez & fur tout la diversité de leurs interêts particuliers, tout cela fit traîner le Traité de pacification. Quoique les Plenipotentiaires d'Auguste, se fussent engagés que les Troupes Saxonnes fortiroient du Royaume un mois après la fignature du Traité auquel on travailloit, qu'elles vivroient jusque-là à leurs propres dépens, sans prendre de quartiers ni dans les Villes, ni dans les Villages, & fans faire aucune éxaction fur les terres de la Noblesse, ni fur celles du Clergé, se contentant de la paille & du fourage qu'on leur donneroit; quoique de plus ces Plenipotentiaires eussent consenti à di-

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 65

diverses conditions, propres à assurer 1716. les libertez de la Nation: les Deputez des Conféderez qui ne se confioient pas infiniment dans ces promesses, refusoient de donner les mains à la suppression de la Conféderation de la Noblesse & des Armées, suppression sans laquelle les Plenipotentiaires d'Auguste declaroient qu'il ne pouvoit y avoir de Traité entre les deux Partis, ni de rétablissement de tranquillité dans le Royaume.

Auguste étoit assuré que le Media- Auguste teur trouvoit ses offres raisonnables, & devient qu'en cas de rupture du Congrès le me-Czar se déclareroit contre les Conféderez: il en devint plus ferme, & commença à faire connoître à son tour qu'il s'ennuyoit & de combattre contre ses sujets & de négocier avec eux: impatient même de ce qu'après les promesses qu'il avoit faites on n'en venoit à aucune conclusion, il alla joindre son armée à Janowitz, pour être plus à portée, disoit-il, de pacifier les esprits & d'affoupir le de-Tome IV.

1716. mêlé entre les Conféderez & ses Troupes auxiliaires.

Parrialité du Mediateur.

L'entrevûe qu'eut le Mediateur avec Auguste à Janowitz, acheva de faire connoître de quel côté il panchoit. Il représenta entre autres choses à ce Prince, que l'Evêque de Cujavie & le Comte de Flemming avoient fait leur possible pour terminer les differens, & que de son côté il n'avoit rien negligé pour parvenir à une si heureuse fin, conformément aux ordres du Czar son Maître; mais qu'il voyoit à regret l'accommodement encore fort reculé. Il demanda cependant à Auguste de ne point rallentir ses soins, & le pria de lui donner par écrit une Déclaration de les sentimens pour le rétablissement de la paix, dans l'esperance que cette nouvelle demarche seroit un acheminement à la pacification.

Declaration que donne Auguste. Auguste donna cette Déclaration telle que le Prince Dolgorouki la vouloit. Elle portoit en lubstance: Que nonobftant l'éloignement que les Confédérez témoignoient pour la paix, il étoit toujours rélolu d'y

don-

donner les mains le plûtôt qu'il seroit 1716. possible pour délivrer ses sujets du deplorable état où ils se trouvoient, & d'envoyer pour cet effet les ordres nécessaires à ses Troupes Allemandes de l'ortir du Royaume au tems marqué. Il disoit qu'il esperoit que sur les instances du Prince Dolgorouki, qui s'acquittoit si bien de son emploi de Mediateur, les Conféderez touchez de la ruine de leur Patrie, ne rejetteroient pas les propositions rai-Tonnables que l'Evêque de Cujavie & le Comte de Flemming leur avoient faites. Il ajouroit qu'en cas que le Parti contraire ne trouvât pas à propos de conclure à ces conditions le Traité de Paix, & qu'il voulût plûtôt qu'on convoquât une Diéte Générale, il vouloit bien y consentir, afin que tout le monde pût connoître qu'il n'avoit rien oublié de ce qui pouvoit tendre à la pacification des troubles. Il finissoit en disant, qu'il ne doutoit point que les Etats Conféderez ne lui envoyassent des Commissaires avec plein-pouvoir de conclure un Traité d'accommode-E. 2. ment.

1716. ment, ou du-moins pour convenir des quartiers qu'on affigneroit aux deux armées & des autres expediens nécessaires pour parvenir à ce but.

ration un projet concernant la suppression de la Conféderation. Le tout fut remis au Mediateur, qui envoya l'une & l'autre de ces Piéces aux Marechaux de la Conféderation, pour avoir plutôt leur réponse. Il retourdu Mediana ensuite à Lublin auprès des Députez, à qui il représenta la justice de la cause du Roi, ajoutant qu'il avoit reçu un Exprès du Czar, avec ordre de leur denoncer qu'un Corps de Moscovites entreroit incesfamment en Pologne, & prendroit parti contre ceux qui s'oppoleroient à la paix.

Auguste fit joindre à cette Décla-

Ces menaces ne hâterent point l'accommodement : au contraire si-tôt que le terme de la suspension d'armes fut expiré, les deux partis recommencérent à se harceler & en vinrent aux mains en differentes rencontres. Il n'y eut que l'entrée effective de quelques Troupes Moscovites dans

II les éxécute.

Menaces

tenr.

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 60

le Royaume, qui détermina les Confé- 1716. derez à demander une nouvelle asfemblée à Casimir. Auguste n'eut pas de peine à y envoyer ses Ministres. Mais comme on s'étoit appercû à Lublin, que le grand nombre des Députez des Conféderez avoit contribué à embrouiller les affaires, il fut convenu que ces derniers n'envoyeroient que fix Députez.

On commença alors à conceyoir Esperances quelques esperances d'un accommode- d'une Paci-

ment; on ne douta plus même de la conclusion prochaine d'un Traité, lorsque le Prince Dolgorouki Mediateur, le Géneral Goltz & le Palatin de Mazovie Plenipotentiaires du Roi Auguste à Cazimir, se rendirent à Variovie le 22. de Septembre, pour y reprendre les Conférences avec les Députez des Conféderez qui y arrivérent deux jours après. Lorsque ces derniers furent admis le 25. à l'audience du Roi, le Palatin de Podolie qui portoit la parole lui représenta le triste état où le Royaume étoit reduit, & détailla la plupart des griefs de la Nation. Le Staroste Belzki

Belzki se joignit ensuite à lui, & pria le Roi de vouloir oublier le passe, & d'éloigner de son esprit toutes les idées qui pourroient mettre quelque obstacle au rétablissement de la concorde. Sur quoi Auguste ayant temaigné avoir des dispositions très sinceres pour la paix; il fut arrêté que les Commissaires & les Deputez des Conféderez s'assembleroient le lendemain au Cloîcte des Bernardins.

26. Sept .. res de l'aocommodement.

Dès l'entrée de la Conférence, les Preliminal- Plenipotentiaires du Roi demanderent pour préliminaire que les Députez donnassent leur derniere Résolution touchant la dissolution de la Conféderation, ajoutant que puisque la Paix devoit être fondée d'une part sur cette dissolution, & de l'autre sur la sortie des Troupes Saxonnes déja consentie par le Roi, il étoit juste que les Confederez declarassent nettement s'ils étoient dans la résolution d'éxecuter l'article qui les concernoit.

D'fficulté a ce fujet. La difficulté n'étoit pas de consentir à la dissolution de la Conféderation: Le point de l'affaire étoit seu-

lement

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 71

lement de savoir quand elle se feroit. 1716. Les Deputez vouloient que la Conféderation de la Noblesse subsissat, jusqu'à la tenue de la Diéte Génerale, ou du moins jusqu'à ce que les Troupes Saxonnes euffent évacué la Pologne. D'autre part les Plénipotentiaires disoient que le Roi ne confentiroit jamais que l'évacuation eût lieu avant la féparation de l'Armée & la diffolution de la Conféderation. Ces débats qui durérent plusieurs jours Tempera-furent terminez par quelques tempe-que l'on ramens que l'on apporta de part & trouve. d'autre. On convint que toutes les Conféderations; savoir celles de la petite Pologne du 26. Novembre 1715. celle de la grande Pologne du 27. Avril 1716. & celle du Grand Duché de Lithuanie, seroient entierement cassées & annullées; qu'il se tiendroit incessamment une Diéte de Pacification; que pour la fureré du Roi, & afin de pouvoir se passer des Troupes Saxonnes & autres Troupes étrangeres, on en en-tiendroit un certain nombre de Nationales qui seroient reparties dans les Pala-E 4

1716. Palatinats, du consentement des deux parties contractantes; que le nombre de ces Troupes seroit sixe & permanent, & que les troupes des Conséderez aussi-tôt après la ratification du Traité, se retireroient dans les lieux qui leur seroient assignez, & que ceux des Soldats qui ne seroient pas compris dans le nombre des Troupes à conserver & qui n'auroient point de lettres du Roi, ne seroient plus censez être au service de la République.

L'Article de l'évacuation de la Pologne par les Troupes Saxonnes, ne foufrit pas à beaucoup près tant de difficultez. Il fut reglé dans le tems que l'on debattoit celui de la diffolution de la Conféderation. Les Plenipotentiaires du Roi promirent qu'à la referve de douze cens hommes que ce Prince pourroit retenir pour la Garde, & qu'il entretiendroit à fés dépens, toutes les Troupes Saxonnes fortiroient des Terres du Royaume de Pologne & du Grand Duché de Lithuanie, sans qu'on pût les faire rentrer sur aucun territoire

Promesses de la part du Roi.

# sous Auguste II. Liv. VII. 73

de la République, sous quelque pré- 1716. texte que ce fût, pas même en vertu d'une déliberation du Sénat. On donnoit à ces Troupes vingt-cinq jours de marche, à compter du jour de la ratification du Traité; & le vingt-sixième jour tous les Saxons géneralement devoient être hors des Frontiéres. A l'égard des Officiers Saxons qui étoient auprès du Roi, foit pour des emplois Militaires, soit pour le Commissariat, Sa Majesté afin d'éviter les brouilleries qui pourroient naître s'ils se mêloient des affaires des Bailliages, des Colléges, ou du Ministere, declaroit qu'Elle les envoyeroit en même tems que l'Armée, à la reserve de ceux qui étoient employez dans la Chancelleric de Saxe, laquelle devoit être administrée par fix Officiers Saxons. On exceptoit auffi quelques personnes de moindre condition, qui pouvoient être employées dans de moindres charges; à la charge que ni les uns, ni les autres ne pourroient s'ingérer dans les affaires civiles, militaires ou œconomiques du Royaume, ou du Grand

1716. Grand-Duché de Lithuanie, ni se mêler des Salines, des Douanes ou

des Impôts.

C'étoit heaucoup que d'être d'accord fur les deux points fondamentaux du Traité. Cependant il restoit encore tant d'articles sur lesquels il falloit necessairement statuer, qu'on fut plusieurs fois à la veille de voir rompre entierement la Négociation. A chaque pas que l'on faisoit il naifsoit de nouvelles difficultez: Il fallut avoir recours à une infinité d'expediens & de temperamens, pour venir à bout de ce grand ouvrage. ticle de l'Amniftie entre autres aussibien que celui de la Religion, furent vivement debattus: Les Députez des Conféderez vouloient exclurre de l'Amnistie le Palatin de Culm, mais le Roi fut inébranble; & l'exclusion n'eut pas lieu. Malgré les defenses

L'Arricle de la Rebeion convenu.

L'Amniftie ac-

cordée.

faites par les loix & par diverses. Conféderations, les Non-Conformiftes prenant avantage des troubles du Royaume, avoient bâti plusieurs Eglites dans les Villes & dans les Villages. De plus le Comte Fiemming &

sous Auguste II. Liv. VII. 75.

le Lieutenant-Géneral de Galtz sou- 1716. tenoient que l'exercice des Religions differentes de la Catholique étoit autorisé par les loix; ce que nioient formellement la plupart des Deputez des Conféderez. Comme on ne pouvoit convenir, sur cet article, on eut encore recours à un temperament qui fut de dire : Que toutes les Eglises nouvellement bâties seroient abattues n'étant point permis à ceux d'une Religion différente de la Catholique Romaine de s'assembler, soit en public, soit en particulier, non plus que de chanter, ni de prêcher; coutumes qui néanmoins s'étoient introduites abusivement pendant la guerre de Suede.

Enfin après bien des débats, le signature Traité entre le Roi & les Conféderez fut signé à Varsovie le troisséme de Novembre sur les sept heures du soir. Le Staroste de Belski & celui de Glozimir partirent aussitôt pour en porter la Nouvelle à Wengrow au Maréchal Ledukowski, & pour en demander la ratification. Ils ne revinrent que le 13. & l'on fut

fur-

1716, surpris de voir qu'au lieu de la ratification, le Maréchal & les aurres Chefs de la Conféderation faisoient beaucoup de difficultez sur plusieurs points du Traité. A leur arrivée ils eurent une Conférence avec les Plenipotentiaires du Roi: après quoi il se forma chez le Prince Mediateur une Assemblée, où le Staroste Kopanicki declara que les Etats Conféderez avant que de ratiser le Traité souhaitoient qu'on leur accordât les dix-huit points suivans.

Arrieles demandez avant la ratification.

1. Que dans l'Article qui concernoit la fortie des Troupes Saxonnes, on fit aussi mention de la sortie des Russiens.

II. Que le terme de vingt-cinq jours fixé pour la fortie des Saxons

scroit abregé.

III. Qu'il y cût peu de Saxons dans les douze cens hommes, que le Roi pouvoit retenir pour sa garde.

1V. Que pendant l'ablence du Roi, l'administration des affaires de la Régence seroir remise entre les mains du Primat.

V. Que dans le troisiéme Article

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 77

qui défendoit la convocation de l'Arrière Ban, il feroit dit qu'on n'entendoit pas ôter aux Palatinats le droit

de faire des revuës.

VI. Que l'on changeât ces paroles, in locum copiarum Saxonicarum; parce qu'elles donnoient lieu aux Conféderez de craindre qu'onne voulât par là autorifer le séjour que les Troupes Saxonnes avoient fait dans le Royaume.

VII. Que tous les Officiers de l'Armée de la Couronne seroient re-

compensez.

VIII. Qu'à l'égard des jugemens qu'on devoir rendre contre ceux qui entretiendroient des correspondances avec les ennemis du Roi & de l'Etat, ou qui enfreindroient le Traité de Pacification, depuis la signature de ce Traité, jusqu'à la conclusion de la Paix avec la Suede, il devoir être specifié que ces Jugemens dureroient seulement d'une Diéte à l'autre.

IX. Qu'il convenoit de déclarer, que ces mots ad latus Regium, s'entendoient de Varlovie & non de la Saxe.

X. Qu'il feroit inseré dans le Traité que les Accusateurs devoient être habitans du Royaume, afin qu'en cas de fausse accusation, ils pussent être punis.

> XI. Qu'on se relâcheroit de quelque chole par rapport à l'Article qui concernoit la Réligion; ce que les Conféderez éxigeoient for les fortes inflances des Non-Conformistes.

XII. Que l'affaire de Dantzig feroit renvoyée au jugement de la Diéte.

XIII. Qu'on ne comprendroit point dans l'Amnistie, ceux qui n'y devoient point entrer; & qu'on en exclurroit fur tout ceux qui s'étoient . exemptez de payer les Contribu-tions aussi-bien que les Polonois qui avoient pris les armes contre la République.

XIV. Que les Troupes Conféderées pourroient éxiget du Pays les deux quartiers qui leur avoient été accordez par la Conféderation de

Krastrotaw.

XV. Qu'on specifieroit expressement dans le Traité que le Palatin de

sous Auguste II. Liv. VII. 79

de Russie seroit remis en liberté, & 1716. qu'il comparoîtroit en personne à la Diéte.

XVI. Qu'on retrancheroit les éloges donnez à la Conféderation de

Sendomir.

XVII. Qu'aufli-tôt après la ratification du Traité, l'Armée passeroit sous l'obésssance des Généraux, & non sous celle de quelques Régimentaires; & qu'en cas de resus de la part des Géneraux, leurs charges seroient declarées vacantes.

XVIII. Qu'avant la ratification du Traité, on termineroit l'article qui concernoit la Religion, de même que l'affaire qui regardoit Mr. Laf-

cifzewski.

Les Deputez ajoutérent en presentant des Articles que dès qu'on auroit donné aux Etats Conféderez la saisfaction qu'ils demandoient, ils ne tardéroient pas un moment à envoyer la ratification du Traité.

Comme on n'entendoit plus parler d'hôstilitez depuis quelque tems, & que les esprits devenus plus tranquilles, ne saisoient plus éclatter ces

mar-

marques d'animofité qui ne font qu'exciter le feu de la division, on regarda ces demandes des Deputez, comme les derniers soupirs de la Conféderation expirante. Aussi les Plenipotentiaires du Roi, bien loin d'être allarmez de ce deluge d'articles, répondirent avec fermeté: , Que ces demandes renouvelloient l'étonnement que les Conféderez leur avoient souvent causé, en fai-, fant des difficultez sur des points ,, dont on étoit convenu; Qu'ils ne pouvoient comprendre pourquoi , les Maréchaux de la Confédera-, tion cherchoient à faire des changemens dans un Traité, dont il , n'y avoit pas un Article qui n'eût , été dressé de leur sû & avec leur approbation; Qu'on avoit esperé que les Conféderez suivroient l'e-, xemple du Roi, qui étoit inébran-, lable dans ses résolutions sincères , pour le bien public; Qu'ils répet-, toient que Sa Majesté ne pouvoit, , ni ne vouloit, permettre qu'on fit ,, aucun changement au Traité; par-,, ce que l'on n'auroit jamais fini, fi . l'on

# Sous Auguste II. Liv. VII. 81

,, l'on consentoit à changer les articles 1716.

, fuivant les divers fentimens d'un

, chacun ". Quoique les Deputez eussent paru Nouvelles demandes assez contens de cette réponse, ils ne des Conlaissérent pas d'insister encore sur sederez. quelques articles. Ils demandérent par une Deputation, formée du Palatin de Podolie & du Staroste de Koral, qu'il plût au Roi de convoquer incessamment la Diéte Génerale; qu'il fit sortir au plûtôt du Royaume les Saxons & les Ruffiens; qu'on affignât une paye réguliere aux Troupes de la Couronne, & qu'on rétablît les finances fur un meilleur pied. Mais le Roi qui voyoit désormais les choses trop avancées pour qu'on pût reculer, prit le parti de ne rien changer. Il répondit qu'il convoqueroit la Diéte Génerale dans un tems convenable, & qu'à l'égard des autres points, on les éxecuteroit de la maniere qu'il avoit été convenu dans

Une réponse si ferme ne permettoit pas de croire que le Roi voulût écouter d'autres demandes. Cepen-Tome IV. F

le Traité.

1716. dant durant tour le mois de Decembre en n'entendit parler que de nouvelles difficultez, foit de la part des Deputez, foit de celle des Conféderez, de leurs Marchaux non des Généraux de l'Armée de la Couronne & de Lithuanie. Le vingtinieuf de Decembre niême, où tout parofifioit d'accord, dans une rédience follemnelle que le Roi accorda aux Députez des Conféderez, ils lui préfene terent un Ecrit contenant les trois de mandes fuivantes:

Autres demandes. T. Que comine les Troupes de la Couronne & celles du Grand Duché de Lithuanie rompoient leur Conféderation : & qu'elles devoient rentres fous les ordres de leurs Géneraux les Conféderez supplicient très instamment que les Géneraux suffert obligez de prêter le ferment specifié dans le Traité.

des Troupes seroit rompue, les Sauxons & les Moscovites aurorent a fortir auffirtôt du Royaume:

III. Que la ratification du Traité feroit remile de part & d'antre, fans

SOUS AUGUSTE H. Liv. VH. 82

aueun délai au Prince Dolgorouki, 1716. en qualité de Mediateur.

Comme ces trois points ne fouf. Auguste froient pas grande difficulté, le Roi de. les accorda. Il promit non seulement 1717. de ne point s'opposer à la prestation

da Serment éxigé des Géneraux; mais même de la procurer. En effet il envoya le Sieur Steki à Praag pour exhorter de sa part les Géneraux de la Couronne à se desister du resus dans lequel ils persistoient encore de prêter ce ferment; & quant aux deux autres points, il assura que l'ordre pour la sortie des troupes Saxonnes & Molcovites seroit expedié en même tems qu'on délivreroit les ratifications; & que des que les Conféderez les auroient remises au Prince Mediateur, il en seroit fait autant de la part du Roi. and a mo of the compan who

"Au moyen de ces promesses il ne Desanion restoit plus aucun article contesté entre les entre le Roi & les Conféderez; mais rez. les Chefs de la Conféderation n'étoient pas d'accord ensemble : leur desunion étoit même fi grande ; qu'Auguste fat obligé de leur prescrire un terme

1717. terme pour declarer leur derniere réfolution, touchant la paix ou la guerre; & d'un autre côté leur Maréchal Leduchowski fut contraint de les menacer qu'il alloit les abandonner & se démettre de sa Commission. Ces menaces eurent plus de force que les exhortations. Bien-tôt on vit les deux Géneraux de l'Armée prêter le serment tant desiré, les Chefs de la Conféderation ratifier le Traité & le Marechal Leduchowski prendre uongé des Conféderez. On dit qu'il leur declara que si dans la suite les affaires du Royaume venoient à prendre un mauvais tour, les Conféderez ne pourroient en aucune façon l'en rendre responsable ni lui en imputer la faute, puis qu'il n'avoit jamais rien fait que ce qu'ils avoient eux-mêmes jugé être le plus convenable pour le bien public. Le Palatin de Cracovie au nom du Sénat: le Staroste Trawenstat au nom de la petite Pologne, le Staroste de Kovalakis au nom de la Grande Pologne & Monsieur Scipio au nom du Grand Duché de Lithuanie remerciérent

sous Auguste II. Liv. VII. 85 le Marechal Leduchowski des soins 1717. qu'il avoit pris pour la réussite du Traité.

Il ne fut plus quession alors que de se rendre à Varsovie pour faire ses soumissions au Roi, d'autant que ce Prince, après avoir reçu la nouvelle de la ratification du Traité, avoit ordonné la tenuë d'une Diéte pour le

prémier de Fevrier.

L'échange des ratifications s'étoit Ethange fait le 30. de Janvier en presence des crisins. Ministres étrangers. Le 31. le Marréchal Leduchowski fit son entrée publique à Varsovie, accompagné des Principaux Conséderez au nombre d'environ cinq cens tous bien montez. Il alla descendre au Monastere des Bernardins, où il recut un grand nombre de visites; & le lendemain sur les dix heures du matin, il se rendit avec une suite nombreuse au Château, où il trouva dans la grande Sale le Roi assis sur son Thrône & environné des Senateurs.

On avoit donné à cette Assemblée Pacificale nom de Diéte Génerale des Etats tion. du Royaume, & l'on y observa les

F 3 Cc-

1717. Ceremonies accoutumées dans les Diétes., La lecture du Traité y fut faite & la Confederation y fut declarée rompue. Le Grand Maréchal des Conféderez fit alors ses soumis fions au Roi & remit aux pieds de Sa Majesté son bâton de Commandement. Il accompagna cette démarche d'un discours où il dit entre autres choses: Qu'il avoit toujours été fidele au Roi, & qu'il demeureroit pareillement fidele à l'avenir pourvû qu'il plût à Sa Majesté de faire retiter les Troupes étrangeres qui avoicht causé tant de mal au Pays; de ne se servir desormais que des Troupes du Royaume, & de vouloir faire plus d'étar de la Nation Polonoise qu'elle n'avoit fait par le passé.

Le Chancelier, de la Couronne ayant répondu, que le Roi, avoit une extrême joie de voir, la paix & la concorde, rétablies & qu'elle ne souhaitoit rien, plus, ardemment que d'effectuer ce que les Etats Conféderez avoient eux-mêmes stipulé dans le Traité de pacification, les deux Dépuirez de l'Armée assurècement le Roi

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 87

de leur fidelité & le prièrent de vou- 1717. loir bien rétablir une partie des Compagnies qui étoient congediées par le Traité. Le Chancelier leur répondit que le Roi ne manqueroit point d'avancer un chacun selon ses merites. Après quoi Monfieur Leduchowski ayant pris la parole prononça un petit discours de conclusion, dans lequel il remercia Sa Majesté d'avoir accordé la Paix à la République & demanda la permission de le faire savoir à ses freres qui étoient restez chez eux & de les assurer que le Traité seroit religieusement observé. Le Chancelier ajouta au nom du Roi que Sa Majesté seroit la premiere à donner un bon exemple, & qu'elle regleroit toutes choies pour le plus grand bien de la République.

D'ordinaire les Diétes ne durent elle est pas moins de fix semaines: Celle-ci en fix sur terminée en fix heures de tems. heures La lecture du Traité- & les soumifions des Conséderez en étoient l'objet. Ces deux choses étant faites, le Marechal, les Senateurs & la Noblesse furent admis à baiser la main du Roi,

F 4

1717. & ensuite ils accompagnerent Sa Majesté à la Grande Eglise, où le Ta
Deum sut chanté en actions de graces, au bruit des salves de Canon,
& le soir il y eut des rejouissances
& des illuminations dans toute la
Ville.

Telle fut la conclusion de cette grande affaire: ouvrage d'autant plus épineux qu'il s'agissoit de calmer les craintes d'une République jalouse de sa liberté, & d'obliger un Monarque à se conformer aux Traités qu'il avoit faits avec ses Peuples. Les Négociations n'ayant pû avoir aucune issue favorable, le Roi & les Sujets en étoient venus à une rupture ouverte, qui mit plus d'une fois le premier à la veille de descendre une seconde fois du Thrône, & ceux-ci en danger de voir la ruine entiere de leur Patrie. Il n'y eut que la force étrangére qui put éteindre le feu de ces divisions. Peut être la Providence le permit-elle pour faire perdre à Auguste l'avantage qu'il prétendoit avoir sur Stanislas.

Les Saxons Quoiqu'il en foit, Auguste tranlortent du Royaume, quille sur le Thrône, parut vouloir

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 89

employer tous les soins pour affermir 1717 la paix qui venoit d'être établie avec tant de peine. Dès le jour même de la Diéte il fit expedier des Let-tres circulaires pour la fortie des Troupes Saxonnes qui se mirent en marche le lendemain. Peu de tems après il fit de fortes instances auprès du Prince Dolgorouki pour faire retirer les troupes Russiennes, & la réponse qu'il en reçut, fit espérer que la Nation n'auroit pas à se plaindre de ce côté-là. En voyant l'éxecution du Traité commencée de bonne foi, on se flattoit que le reste ne souffriroit pas plus de difficulté. Mais on ne faisoit pas attention que le Czar étoir habile à trouver des defaites pour éluder l'accomplissement de ses promesses & que parmi la Noblesse Polonoise, il y avoit des esprits inquiets, qui n'avoient renoncé ni à leur jalousie, ni à leur avarice.

Quelques Seigneurs mécontens de Nouveaux ce que l'on avoit cassé un certain troubles. nombre de Compagnies, s'avilérent de loger sur leurs terres les Soldats con-

gediez & de les entretenir à leur de-F 5 pens;

1717. pens; & bien-tôt ces premieres éteincelles prennent tellement vigueur qu'elles font craindre un embrafement: On apprit qu'il se formoit denouveau une sorte de Conféderation, & que l'on commençoit à exiger des espéces de contributions. Pour arrêter ces desordres, le Roi se crut obligé d'écrire au Géneral Sieniawski, qu'il eûr à faire arrêter les Soldars congedicz qui rodoient dans le Pays, de même que ceux qu'il trouveroit cantonnez sur les terres des Seigneurs mécontens. En consequence de ces ordres pluficurs Soldats furent arrêrez, ainsi que quelques-uns de leurs Chess que l'on condustit à Varsovie, pour leur faire leur procès.

Severité à cette occasion. Le dessein étoit de saire un éxemple, qui fût capable d'arrêter de pareilles entreprises que l'esperance de l'impunité sembloit savoriter. On s'attaqua à un Colonel de Dragons nommé Overbeek, qui avoit en l'imprudence de se joindre aux Mecontens. L'affaire sut portée au Conseil de guerre & par la sentence il sur condamné à être arquebusé. L'éxecution qui sous August E.H. Liv. VII. 91 qui fut remise au lendemain donna 1717. lieu d'esperer que l'on obtiendroit sa

lieu d'esperer que l'on obviendroit sa grace; mais ce délai n'avoit été menagé, que pour mieux faire éclarer la fermeté du Roi. Envain plusieurs Seigneurs & Dames de la prémiere qualité employerent les follicitations les plus pressantes : Auguste fut incxorable. Le temeraire Overbeek fubit toute la rigueur de sa sentence. On le mit dans un caroffe, accompagné de l'Auditeur, d'un Prêtre & d'un Major & on le conduisit derriére l'Arfenal, ou étoit dreffé l'Echaffaut. L'Auditeur ayant lu sa sentence, quatre Officiers subalternes lui dechargerent chacun un coup de Mousque+ ton; & comme il parut donner encore quelques marques de vie, le Major qui l'avoit accompagné lui tira un dernier coup dont il mourut. Son corps fut mis aussi-tôt dans un cercueil & enterré dans le Cimetiere public.

Cet exemple de feverité eur l'effet La tranqu'on en avoit attendu. Les Mecontens femblerent se tourner entiere-

ment au maintien de la tranquillité:

1717. le souvenir des malheurs précedens y contribua; mais plus encore le féjour des Troupes Russiennes en Pologne. D'abord le Prince Dolgorouki avoit allegué la rigueur de la saison, pour se dispenser de les faire sortir du Royaume: il trouva ensuite dans ces premiers troubles un pretexte pour les retenir. Quelques-uns soupçonnerent même Auguste d'être d'intelligence à cet égard avec le Czar, & de vouloir au défaut des Saxons, appuyer son pouvoir de la presence des Moscovites. Le voyage qu'il'fit en Saxe & le tems considerable qu'il y demeura, fomentoient ces foupçons. On crut qu'il se tenoit éloigné du Royaume pour être moins importu-né des plaintes de la Nation.

Cependant la Noblesse étoit si mecontente des contributions que les Moscovites continuoient à lever, qu'on sut à la veille de voir éclore une nouvelle Conséderation. Les affurances que le Prince Dolgorouki donnoit de rappeller au plûtôt ces troupes, les exhortations du Primat, & celles de Mr. Leduchowski, arrê-

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 93

térent pour quelque tems les plaintes. 1717. Mais comme on ne voyoit aucun effet de ces promesses, on prit le parti de s'adresser directement au Czar: on lui envoya à Paris le Staroste de Coponitz, qui après de grandes difficultez, obtint un ordre du Czar pour la sortie de ses Troupes. L'ordre étoit datté du 18. Mai. Le Czar y Ordres du confirmoit tous les ordres & comman- Czar pour demens qu'il avoit dejà donnez à ce ses Troufujet: il enjoignoit au Velt-Marechal pes. Czeremethow de faire marcher ses troupes le plûtôt qu'il seroit possible vers les frontieres, observant néanmoins un bon ordre pendant la marche; afin que les peuples n'en fouffriffent aucun dommage. , Pour " cet effet, ajoutoit-il, il est nécessai-, re que vous agissiez de concert " avec les Commissaires de la Répu-" blique, & que vous regliez avec , eux la route par où la marche se , pourra faire plus commodement. ,, Enfin il ordonnoit de ne point mettre ses troupes en quartiers sur les terres de la Noblesse, ni dans les Vil-les, Bourgs ou villages, mais de les faire

1717, faire camper & marcher en deux ou trois Colonnes pour la commodité des habitans.

ians effet.

Ces ordres Des ordres auffi precis, les promelles des Ministres du Czar & les paroles que donnoit à tous momens le Prince Dolgorouki; tout cela ne permettoit pas de douter qu'on ne vît au premier jour les Moscovites éva-cuer les terres de la République. Mais le Czar & ses Ministres à son exemple ne regardoient guere les paroles qu'ils donnoient, que comme des expediens propres à se tirer d'embarras & à amuser ceux à qui ils avoient à faire. On eut lieu de se le persuader, lors qu'on vit publier en Pologne une Lettre du Czar dans la quelle il disoit, qu'il étoit obligé de laisfer le Géneral Bauer en Pologne, parce qu'il avoit vû qu'abfli-tôt que les Saxons avoient été hors du Royaume il s'y étoit formé une nouvelle Conféderation: Par grace néanmoins, il disoit que le Velt-Marechal Czeremethow fe retireroit avec quelques Bataillons.

Dans une autre Lettre qui parur à Dalla? peu sous Auguste II. Liv. VII. 95 peu près dans le même tems ce Prin- 1717.

ce trouvoit une nouvelle defaite; ;, Ne pouvant, disoit-il, abandon-;, ner les interêts de la Duchesse

nor les interets de la Ducheile n Douairiére de Courlande le se n jour de mes troupes gest encore

nécessaire en Pologne. Cepen-

", dant, ajoutoit-il, si le Roi & la ", République, veulent émployer

, Republique veutent employer leur autorité pour forcer le Duc Ferdinand à payer à la Duchesse pour le Duchesse

"Douairiere les arrerages qui lui

55 font dus, & à restituer la dot de 55 cette Princesse, je consens à saire 55 retirer mes troupes des Places

, qu'elles occupent 4. . A continue

On fut étonné après cela, en apprenant que le Velt-Marechal Czeremethow s'étoit mis en marche pour fortir du Royaume. Cette demarche renouvella dans les esprits les esperances que l'on avoit tant de fois congües de se voir delivré des troupes étrangeres. Mais on s'abusoit beaucoup. Cette demarche cachoit un dessein d'intimider la Ville de Dantzic en s'approchant de son territoire.

# of Histoire De Pologne

1717. & de la reduire à faire ce que le Czar exigeoit d'elle.

, tee par le Czar.

La ville Dès l'année précedente ce Prince de Dant-zic inquie avoit cherché à lui faire une querelle. Il avoit supposé que pendant tout le tems de la guerre elle avoit donné une infinité de preuves de sa partialité pour la Suede, & oublié jusqu'au respect du aux têtes Couronnées qui avoient la guerre contre les Suedois. Par grandeur d'ame, disoient les Ministres du Czar, nôtre mâtre mépri-fant les injures impuissantes des Insé-rieurs se contente de vouloir ramener la Ville de Dantzic à son devoir : Membre de la République de Polo-gne, elle ne peut s'exempter sans injustice de prendre le parti que tout lo Corps de la République a pris, de concourir au foutien de ses Alliez & de rompre tout commerce avec ses ennemis. En conféquence le Czar avoit demandé que la Regence, pour les intérêts communs de l'alliance du Nord, rompît tout commerce avec la Suede, & s'en declarât ouvertement l'Ennemie par l'équipement de quatre

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 97

quatre Armateurs contre cette Cou- 1717. ronne, faute de quoi il la regarderoit comme ennemie & agiroit contre elle en cette qualité.

En vain la Régence pour arrêter les plaintes du Czar, avoit offert d'armer quatre frégattes & de les mettre en mer pour courir sur les Vaisseaux Suedois, ces offres ne furent point regardez comme une fatisfaction. Le Czar même n'insista plus sur cet Armement, d'abord qu'il le vit consenti. C'étoit une somme d'argent qu'il vouloit, & même il fit infinuer qu'il souhaitoit que cette somme lui fût offerte volontairement. Ce sut pour hâter cette sorte de satisfaction que le Géneral Czeremethow eut ordre d'entrer sur le territoire de Dantzig. Enfin par le Conseil des Etats Géneraux des Provinces-Unies les Magistras chercherent à desabuser le Czar des mauvailes impressions qu'il avoit conçûes contre leur Ville. Ils en somme d'agent vinrent à bout moyennant une som- velle ca me de cent cinquante mille risdales contrainte de lui qui fut payée comptant & une payer.
promesse de sournir trois frégates aux Tome IV.

#### of HISTOIREDE POLOGNE

1717. Moscovites. A ces conditions le Czar fit retirer ses troupes & promit de ne plus inquietter la Ville de Dant-

zig.

Dans la supposition même que la Ville de Dantzig fût membre de la Pologne, on regarda cette demarche des Moscovites comme partant d'un fond d'avarice & d'un esprit qui ne respiroit que la violence : Des Étrangers ne devoient pas se mêler des affaires d'un Pays qui n'étoit point de leur dependance. C'en étoit affez pour faire ouvrir les yeux à la République de Pologne & lui faire prévoir d'autres suites plus fâcheuses contre fes libertez. Mais le souvenir des maux que les Polonois avoient soufferts, les forçoit à souffrir les plus criantes injustices. Ils étoient reduits à tourner les yeux fur les besoins de leurs Provinces, & à travailler pour obtenir la retraite des Troupes Etrangeres.

Pendant qu'on prenoit ces mesuambasia res, on vit arriver à Varsovie Mustadeur de la pha Thoiliski Aga, Ambassadeur de Porte à Varsovie, la Porte Ottomane. Auguste qui

étoit

# sous Auguste II. Liv. VII. 99

étoit toujours à Dresde eut la pensée 1718. d'y donner audience à cet Ambassadeur. Mais plusieurs Grands du Royaume ayant fait connoître que ce Ministre étant envoyé au Roi & à la République, il n'étoit nullement convenable de lui donner audience dans un lieu qui étoit étranger, soit par rapport à la personne de Sa Majesté comme Roi, soit par rapport à la République; Auguste se détermina à se rendre au Château de Reussen, qui est for les terres de Pologne, afin d'y écouter les propositions de la Porte.

L'Ambassadeur Turc s'étant rendu Le Roilui à Reussen le 4. de Juin, fut introduit donne aule même jour à l'audience du Roi à qui il présenta une lettre du Sultan son Maître. Sa Hautesse y declaroit que la guerre qu'elle avoit avec l'Empereur, paroissant tendre à une pacification prochaine, à la faveur de la Mediation des Ambassadeurs d'Angleterre & de Hollande, & même s'il étoit besoin par l'entremise de l'Ambassadeur de France ; & que d'un autre côté ayant appellé à la Porte le Roi François Ragotzki, époulé fes

1718. ses interêts & reconnu la justice de ses droits, Elle se trouvoit obligée de soutenir le prétentions de ce Prince pour le remettre en grace ayec l'Empereur & pour lui faire restituer ses Etats. Elle ajoutoit que comme il n'étoit pas moins de l'interêt du Roi de Pologne de penser dans une pareille conjoncture à faire insérer ses prétentions dans le Traité qui alloit se conclure & à faire rétablir Ragotzki dans ses Etats, Elle sollicitoit Sa Majesté d'accepter la mediation qu'Elle lui offroit pareillement, dans la persuasion que son équité naturelle lui suggereroit aisement les moyens de terminer heureusement cette Négociation. Cette Lettre finissoit en demandant que de part & d'autre on veillat à la sureté des Marchands qui trafiquoient dans les deux F.tats.

Reponfe faite à fes demandes.

Le Grand Chancelier de la Couronne répondit au nom du Roi que Sa Majefté fouhaitoit que les Négociations de Paix entre l'Empereur & Sa Hautesse pussent avoir un heureux succès; qu'Elle auroit soin d'informer l'Ambassadeur Turc des résolutions qui seroient sous Auguste II. Liv. VII. for

roient prises par la Diéte Génerale de Grodno, touchant les demandes du Sultan son Maître, qu'il pouvoit s'affurer qu'on protégeroit les Marchands de Turquie qui viendroient négocier en Pologne; mais que Sa Majetté & la République avoient à se plaindre des infractions suites au Traité de Carlowits par les fortifications de Bender, de Choczim & de quelques autres Places; & qu'on souhaitoit fort qu'il sût inseré dans le nouveau Traité un Article, par lequel il seroit sipulé que les Fortifications de ces Places seroient rasées.

Cet Ambassadeur n'attendit pas que l'on eût deliberé sur les propositions dont il étoit chargé. Il partit pour su est rele la Turquie presque aussi-tôt qu'il eut the la Turquie presque aussi-tôt qu'il eut the même tems relevé par Ahlim Mehemet Envoyé du Grand Seigneur, qui eut sa premiere audience du Roi le 17.d'Août: Il parut par son Discours qu'il n'étoit chargé que de la même Commission dont son Prédedesseur s'étoit acquitté à Reussen.

Auguste s'étoit rendu en Pologne Diète de Grodno.

3 pour

fait.

1718. pour se trouver à la Diéte de Grodno. L'ouverture s'en fit le trois d'Octobre. Dès la prémiere séance la plupart des Deputez declarerent Demandes qu'ils étoient chargez par leurs Instructions de faire instance avant toutes choses sur le départ des troupes Moscovites, parce qu'il étoit contraire à la dignité de la République, qu'il se sît des déliberations, tant que les Troupes étrangeres resteroient dans le Pays. Ils ajouterent qu'avant toutes choses il falloit faire une Députation au Roi pour lui demander s'il savoit quelque, moyen pour remedier à ce mal.

Tous les autres Deputez avoient de pareilles Instructions: ils jugérent néanmoins qu'on devoit commencer par l'Election d'un Maréchal; ce qui passa à la pluralité des voix. Après quelques débats les suffrages se réunirent en faveur du Comte Zawisza. Mais on convint que le prémier article fur lequel on traiteroit seroit l'évacuation des troupes Moscovites.

On ne soupconnoit plus Auguste de

# sous Auguste II. Liv. VII. 103

de vouloir que les Moscovites restal- 1718. sent dans le Royaume. Flemming le penetre les plus défiant de tous les Ministres desseins du avoit pénetré une partie des vaftes Roi de projets que formoient le Czar & le Suede. Roi de Suede, en négociant leur paix dans l'Isle d'Aland. Il vovoit le Czar se liguer avec son ancien Ennemi, pour se rendre maître de tout le Nord, pour mettre le Chevalier de St. Georges fils de Jacques II. sur le Thrône de la Grande-Bretagne, pour attaquer le Roi d'Angleterre dans ses Etats de Hanover & sur-tout dans les Duchez de Brême & de Werden, & pour forcer le Roi de Prusse à rendre tout ce qu'il avoit pris fur les Suedois.

Flemming avoit soupçonné que cette ligue cachoit un dessein formé de remettre le Roi Stanislas aux prises avec le Roi Auguste. Il n'en douta plus quand il apprit que Charles XII. demandoit hautement à l'Empereur l'éxecution du Traité d'Alt-Ranstad. Pour parer le coup, il cher De quelle cha à faire enlever le Roi Stanislas maniere il dans le Duché de Deux. Ponts & à le les preventes de les preventes de la company de la cherche à dans le Duché de Deux. Ponts & à le les preventes de la company de la cherche de de la company de la cherche de de la company de la cherche de l

G 4 faire nir.

Un de ces François, qui quand la fortune leur tourne le dos dans leur Patrie, vont la chercher dans les Pays étrangers, fe chargea de l'entreprite. Son nom étoit Seissan. Il s'associe de trente Officiers François, gens determinez & qui comme lui étoient au service du Roi Auguste: il se rend dans le Duché de deux Ponts, dispose fes hommes & s'assure de ses le complet suit et contre dans le Duché de deux Ponts, dispose fes hommes & s'assure de ses relais. Mais le complot sut découp-

plot pour enlever le Roi Staniflas echoué.

vert la veille de l'éxecution; desorte qu'il ne resta à Flemming que le regret d'avoir travaillé à saire éclatter la moderation & la génerosité du Rival de son maître; car Stanislas au lieu de punir les Conjurez, se contenta de leur faire connoître leur faute & donna même à quelques-uns de l'argent pour se conduire.

La difficulté n'étoit donc plus que de trouver les moyens de faire fortir les Moscovites. Il eût été inutile de se flatter de pouvoir rien obtenir par les voies de douceur; & on ne voyoit pas trop de sureté à recourir à une Déclaration de guerre. Le par-

Ţij.

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 105

ti que prit la Diéte fut de consulter le 1718. Roi. Lorsque les Membres de la La Diete Diéte furent admis à baifer la main confulte de Sa Majesté, le Maréchal lui declara que la Chambre des Nonces ne pouvoit continuer ses déliberations, que préalablement on ne fût convenu des moyens pour procurer cette fortie. A quoi le Grand Chancelier de Reponse la Couronne répondit : que le Roi çoit. avoit fait plusieurs instances auprès du Czar, & sollicité diverses Cours de l'Europe pour le même sujet; & que Sa Majesté étoit encore disposée à concourir avec la République pour parvenir à une fin si désirable; que pour cet effet elle leur recommandoit toute la diligence possible, tant par rapport à cette affaire, que par rapport à celles sur lesquelles le Roi souhaitoit qu'on deliberât. Ces dernieres étoient au nombre de dix :

I. La confirmation & l'éxecution de tout ce qui avoit été resolu dans la derniere Diéte de Varsovie.

 Le payement régulier des Troupes, suivant le dernier reglement.

G 5

III.

1718. III. Le payement des arrerages dus aux Officiers de l'Armée.

IV. L'établissement d'un nouveau fonds pour la liquidation de ces arrérages, pour la reparation des forteresses, pour les frontieres, pour l'entretien des Arsenaux & de l'Artillerie, pour le rachat d'Elbing & de certaines tapisseries engagées & appartenantes à la Couronne: Ensin pour rendre la Vistule & le Saan navigables, sur-tout dans un endroit de la Prusse, où cette derniere riviere est dangereute.

V. La reformation de plusieurs

abus qui s'étoient introduits.

VI. La reduction des especes d'argent à leur valeur intrinseque; la suppression de la petite monnoie de cuivre; la necessité de battre de nouvelles especes, & de travailler pour cet esset aux mines d'argent qui sont dans le Royaume.

VII. La réparation des Magasins

publics.

VIII. La prohibition pour la fortie des laines hors du Royaume, & l'établissement des Manusactures SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 107

pour les draps & autres étoffes. 1718. IX. Le retablissement des biens

appartenans à la table Royale.

X. L'accommodement des anciens differens avec la Cour de Rome, tou-

chant le droit de patronage.

De son côté le Primat proposa di-Pointspro-vers autres points sur lesquels la Dié-Diez à la te avoit à deliberer. Il dit entre au-le Primat. tres, qu'il faloit envoyer une Députation à la Porte Ottomane pour y demander la demolition de Choczim & l'éxecution de ses promesses; qu'il falloit s'accommoder avec la Cour de Prusse au sujet du titre de Roi, si quelqu'un venoit de sa part à la Diéte avec des propositions raisonnables; qu'on devoit confirmer les droits de la République à l'égard de la Courlande; qu'on devoit demander au Roi qu'il protegeat les Villes du Royaume, afin qu'il ne fût plus fait d'infractions à leurs privileges; que quoique le Traité & la derniere Diéte de Varsovie dussent être regardez comme la fource du rétablissement de la Paix, cependant comme on n'y avoit pas observé les principales for-

1718. malitez usitées dans les Diétes, il étoit necessaire de prendre des mesures dans celle-ci pour que la même chose n'arrivât plus à l'avenir; que comme plusieurs Gentilshommes recevoient sur leurs terres des gens qui n'étoient pas Catholiques, la Diete devoit y remedier & regler qu'on poursuivroit ceux qui seroient coupables à cet égard; qu'il convenoit de désendre par une loi publique les brigues qui se faisoient dans l'Election des Députez pour les Tribunaux & autres Juges du Pays; & qu'on devoit prévenir l'augmentation des Juis, tant en ne recevant plus de Colonies de ces gens-là, qu'en empêchant l'augmentation des anciennes.

Quelque importans que fussent tous ces points, ils ne firent point perdre de viê l'objet principal que s'étoit sait la Diéte. Le Primat lui-même declara qu'il falloit absolument faire de nouvelles instances pour procurer la sortie des Russiers; qu'il falloit agir, soit par lettres, soit par une Ambassade au Czar; & qu'en cas que les représentations ne sussent d'aucun effet,

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 100

effet, on ne pouvoit s'empêcher de 1718. prendre la résolution de convoquer l'Arriere-Ban. Il fut aussi d'avis de s'adresser en même tems aux Cours étrangeres pour les prier d'agir auprès du Czar à cet égard; & que pour mieux empêcher l'entrée d'un plus grand nombre de Moscovites dans le Royaume, il falloit mieux veiller fur les frontieres qu'on n'avoit fait par le

pasté.

L'Evêque de Cujavie dit que sans Proposi-attendre la fin de la Diéte, ni la con-l'Evêque vocation de l'Arriere-Ban, on devoit de Cujavie. seulement deputer quelqu'un vers le Czar avec des Lettres des Etats de la' République pour lui demander: 1. S'il vouloit retirer les Troupes qu'il avoit introduites sur les terres de Pologne directement contre les Traitez : II. S'il étoit dans l'intention de rester dans l'Alliance qu'il avoit avec la République, comme la République de son côté étoit resoluë d'y rester. Il ajouta qu'il approuvoit qu'on envoyât ensuire une Ambassade au Czar; mais que cette Ambassade devoit avoir prin-

1718. principalement pour but la reflitution de la Livonie, la renonciation du Czar à fes prétentions sur la Courlande, le maintien des alliances, le payement de plusieurs millions qu'il avoit promis à la République & la restitution des Canons pris dans la Forteresse de Bialocerkieuw.

Exprès envoyé au Czar par

Les autres Evêques, les Senateurs seculiers & tous les Nonces s'étant conformez à ces avis, la Diéte prit la résolution d'envoyer un Exprès au Czar, avec des lettres par lesquelles elle declaroit, que si Sa Majesté Czarienne ne retiroit pas ses Troupes des terres de la Pologne, le Roi & la République se trouveroient obligez de repousser la force par la Comme cette affaire étoit celle qui intéressoit le plus la Diéte, plusieurs Nonces furent d'avis de sufpendre les déliberations jusqu'au retour de l'Exprès: d'autres vouloient qu'au cas que la réponse du Czar n'arrivât pas avant la fin de la Diéte, on fixat un jour où les Membres qui la composoient se rassembleroient fous

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 111

fous le même Marechal pour prendre 1718. une résolution finale. La demarche que fit le Nonce d'Oczan décida: il protesta contre les deliberations que l'on feroit, se retira & ôta ainsi a la Diéte son activité.

Outre la résolution de dépêcher un Points sur lesquels Exprès au Czar, la Diéte étoit elle prend convenue de quelques autres points. des resolu-Les principaux étoient: 1. La Ratification du Traité de Varsovie & de la Diéte qui s'y étoit tenuë en consequence: 2. La Convocation de l'Arriere-Ban, si le Roi le jugeoit nécessaire pour le bien public: 3. Le renouvellement des assurances de la liberté pour donner sa voix dans les Diétes tant génerales que particulieres.

Dans une des premieres séances de Plaintes la Diéte, le Marechal avoit declaré Prince que le Roi se plaignoit de certains bolgorudiscours que le Prince Dolgorouki avoit tenus en presence de diverses personnes; que ces discours tendoient à semer de la mesintelligence & de la discorde entre le Roi & les Etats de

1718, de la République; & que Sa Majesté souhaitoit que les Nonces envoyassent une Députation au Prince, pour lui demander les raisons qui l'avoient pû porter à tenir un pareil langage. Chacun fut d'avis de don-Deputez nommez ner cette satisfaction au Roi. Sur pour lui le champ on nomma six Députez; demander une Explifavoir deux de la Grande-Pologne, cation. deux de la Petite-Pologne, deux du Grand Duché de Lithuanie; & le Roi ayant été prié par le Maréchal de la Diéte de nommer quelques Sénateurs qui se mettroient à la tête de la Députation, Sa Majesté nomma le Prince Wifniowieski Palatin de Cracovie, le Palatin de Kalisz, & le

Le Roi lui refuse audience.

Palatin de Trisk. Informé de cette Députation, le Prince Dolgorouki crut devoir la prévenir. Il se rendit à la Cour le 16. d'Octobre & demanda une audience du Roi. Elle lui fut réfusée. Cependant les Députez nommez pour lui demander une explication sur les discours qu'il avoit tenus, l'ayant rencontré, lui proposérent d'entrer

## sous Auguste II. Liv. VII. 113

en Consérence sur cette matiere. Il 17182 y consentit; & il sut convenu que la Consérence se tiendroit dans la Maison des Jesuites. On s'y rendit; & ses reposites Députez demanderent au Prince deputez qu'il voulût s'expliquer sur ce qu'il avoit dit devant plusseurs personnes; savoir Que le Roi avoit dessein d'opprimer la liberté de la République & de faire entrer quarante mille Impé-

riaux dans le Royaume.

La réponse du Prince ayant été qu'il n'avoit jamais dit, ni penfé que le Roi eût un pareil dessein, & que son intention n'avoit jamais été de causer aucune mesintelligence entre le Roi & les Etats; les Députez ajouterent qu'il avoit invité chez lui plusieurs personnes & même quelquesuns de ceux qui étoient presens, lors qu'il avoit tenu ces discours, & que de plus il avoit promis de leur révéler plusieurs autres choses sur le même sujet. Mais le Prince nia qu'il eût invité personne à se rendre chez lui; Et quand un des Deputez voulut lui foutenir, qu'il l'avoit invité lui-même : Tome IV. H Eh!

1718., Eh! comment cela feroit-il, re,, pliqua le Prince, je ne vous con,, nois pas, & je ne vous ai jamais
,, vû? "Les Deputez lui demanderent ensuite de procurer la forrie des
Troupes Moscovites; mais il déclara que cette sortie ne dépendoit pas
de lui & que c'étoit au Czar qu'il falloit s'adresser.

Demandes qu'il fait.

A son tour le Prince demanda que la République approuvât la Convention que le Czar avoit faite avec la Ville de Dantzig & par laquelle cette Ville s'étoit engagée d'armer trois Frégates pour conrir sur les Vaissaux Suedois. Mais on lui fit entendre que Dantzig étant une Ville dependante de la République, elle n'avoit pû faire de convention à son infeu, & qu'ainsi on ne pouvoit ni ne vouloit l'approuver.

Mort de Charles XII. On oublia aifément ces petits démelez pour penfer à des choses plus férieuses. La Mort de Charles XII. Roi de Suede saisoit changer toute la face des affaires dans le Nord. Ce Prince qui à son retour de Turquie s'étoit

GEOIL

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VII. 115

s'étoit enfermé dans Stralfund, l'avoit 1718; desendue en personne avec sa valeur ordinaire, en étoit sorti secretement fur une petite Fregate deux jours avant que la Place capitulât, & étoit repassé en Suede, où il avoit formé de nouveaux projets. Peu effravé du danger de voir au premier jour les Motcovites, les Danois, les Prussiens les Saxons, & les Anglois mêmes, faire descente en Suede & inonder ses Provinces, il étoit en Norwege au mois de Mars 1716. à la tête de vingt mille hommes & y avoit passé au fil de l'épée plus de dix-mille Danois. La disette des vivres l'obligea de retourner en Suede, où resolu d'achetter la paix du Czar à quelque prix que ce fûr, il commença de negocier avec ce Prince une Ligue, qui tendoit à une des plus grandes révolutions qui se soient jamais vûës. La conquête de la Norwege en devoit être le prelude. Charles y passa pour la seconde sois en 1718.au mois d'Octobre: il comptoit la soumettre en six mois de tems. Malgré la rigueur de la faison, il en-H 2 treprit

1718. treprit, le Siege de Friderikshall, où le 11. Decembre, visitant la tranchée sur les neuf heures du soir, une balle qui pesoit à ce qu'on dit une demi-livre, l'ayant attent à la temple droite, termina ses jours, & mit sin à toutes ses grandes entreprises.

Fin du Livre Septième.



## #36##36##36##36##<del>3</del>

# HISTOIRE

DE

## POLOGNE

SOUS LE REGNE

D'AUGUSTE II.

#### LIVRE VIII.



qu'à acheter la paix aux conditions les moins onereuses qu'elle pourroit obtenir. Celles qui avoient été convenues dans l'1sle d'Ahland entre les Plenipotentiaires de Suede & de Moscovie, ne pouvoient plus subsister. Flatté de ses grandes idées

H 3 Char-

1719. Charles avoit cedé au Czar la Livonie avec une partie de l'Ingrie & de
la Carelie. La ceffion de ces Provinces parut trop humiliante. La Reine & fon Conseil, qui ne trouvoient
pas dans l'Alliance du Czar tous les
avantages que Charles s'en étoit promis, refuserent d'acheter la paix à un
si haut prix. La guerre recommen-

Le Czar demeure en alliance avec Augufte.

pas dans l'Alliance du Czar tous les avantages que Charles s'en étoit promis, refuserent d'acheter la paix à un fi haut prix. La guerre recommença entre les deux Nations; le Czar se proposa d'attaquer la Suede avec tant de vigueur, qu'elle seroit obligée d'accepter les conditions qu'il vouloit lui imposer; & par une suite naturelle de ce dessein il prit le parti de demeurer en Alliance avec le Roi Auguste, que deux jours auparavant il cherchoit à detrôner.

Sa Lettre à la Diéte de Grodno.

On ne connut point ce changement par la lettre que ce Prince donna à l'Exprès, que la Diéte de Grodno lui avoit dépêché; car cette Lettre étoit anterieure à la mort de Charles XII. Il y declaroit à la verité qu'il n'avoit laissé si long-tems ses troupes en Pologne, que parce que la Ville de Dantzig n'avoit pas encore mis en mer les trois Fregattes qu'elle

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 119

avoit promis de fournir : que néan- 1719. moins il ne prétendoit point s'oppofer à la demande du Roi & de la République, ni donner lieu à aucune mesintelligence; qu'au contraire il vouloit observer religieusement les conventions qui avoient été faites avec la République & que pour en donner des preuves certaines, il envoyoit desordres au Prince Dolgorouki, pour faire sortir incessamment ses troupes du Royaume, le Roi ni la République n'ayant plus befoin de ce secours contre leurs ennemis. Mais on savoit que toutes ces promesses ne tendoient qu'à amuser les Polonois.

On fut reduit à feindre d'ignorer on feint tout ce que le Czar négocioit de contraire aux interêts du Roi & de la comodite de Pologne dans l'Isle cies. d'Ahland. On ne songea qu'à hâter l'éxecution des ordres pour la sortie de set troupes. L'Evêque de Cujavie & un Ministre d'Etat furent chargez d'agir auprès du Prince Dolgorouki, de qui ils obtintent la délivrance de l'ordre du Czar au Géneral Moscovi-

H 4

te ·

1719. te pour évacuer le Royaume. L'ordre étoit conçu dans ces termes.

Ordre du Czar pour la fottie de fes troupes. Lorsque le présent ordre vous aura été envoyé de notre part par le Prince Dolgorouki, notre Ambassadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire, qui se trouve à la Cour du Roi de Pologne, & qui doit aussi vous écrire dans quel tems vous sortirez avec votre Division; notre volonté est que vous suiviez nos ordres sans aucun delai & que vous safficz observer une exacte discipline à vos troupes dans leur retraite, afin que les Peuples n'ayent aucun sujet de se plaindre. Donné à St. Petersbourg le 20. Novembre 1718.

Quelque precis que fuffent ces ordres, ils n'en furent pas plus ponctuellement éxécutez. Le Czar qui avoit fujet de croire qu'on avoit decouvert une bonne partie de ses menées, craignit que si la Pologne étoit une sois évacuée, Auguste ne le liguât à son tour contre la Sucde. Il chercha à amuser les Polonois. Il sit demander par le Prince Dolgorouki, que la Ville de Dantzig lui fournit les trois fregates qu'elle lui avoit promises; & pour

Il cherche a amuser les Polonois par de nouvelles demandes.

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 121

pour embrouiller davantage les cho- 1719. ies, il proposa une nomination provisionelle pour la succession au Duché de Courlande, nomination déjà convenue entre le Czar & le Roi de Prusse.

Le Roi ni la République ne pou- Raisons voient consentir, que la Ville de qu'on a Dantzig fournit les trois fregates de- rejeuer. mandées par le Czar, parce que dans les Traitez qu'on avoit faits avec ce Prince, on ne s'étoit point engagé de fournir aucun armement naval. mais seulement des secours par terre; outre que l'on savoit qu'il avoit déja tiré des contributions extraordinaires de cette Ville: & quant à la Courlande, personne n'en pouvoit dispofer pendant la vie du Duc Ferdinand, encore moins après la mort, puisque ce Duché devoit retourner à la Pologne, en vertu d'une Constitution faite en 1789, du consentement de la Noblesse de Courlande.

A peine avoit-on fait ces réponses, Autre deque le Czar chercha une nouvelle dé- faite du faite. Il écrivit au Primat qu'il avoit été informé, que le Roi étoit entré Нς

en

1719. en alliance contre lui avec quelques autres Puissance; ce qui étoit contraire aux Traitez conclus entre la Moscovie & la Pologne. Il prioit le Primat de vouloir lui découvrir tout ce qui avoit été nego cié par le Comte de Flemming à la Cour Impériale, & cependant de tâcher de disposer le Roi à faire ensorte que cette alliance n'eût point lieu. Il écrivit aussi au Roi, qui s'étoit rendu en Saxe, où les préparatifs du Mariage du Prince Electoral avec l'Archiduchesse fille ainée de l'Empereur Joseph l'avoient appellé.

Auguste lui repond vivement.

Auguste à qui l'alliance de l'Empereur commençoit à relever le cœur, & qui ne cherchoit plus qu'à sortir de dessous la tutéle du Czar, répondit à ce Prince d'une maniere affez vive. Après s'être plaint de ce que la lettre qu'il lui avoit écrite, avoit été répandue dans toute la Pologne à desseus de sement de sement de sement de sement de la République; il disoit que s'il étoit entré en alliance avec l'Empereur & le Roi de la Gran-

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 123

Grande-Bretagne, il ne l'avoit point 1719. fait pour rendre la Couronne de Pologne Héréditaire dans fa famille, comme la Lettre en question l'insinuoit, mais uniquement pour maintenir le Royaume dans ses droits; & que le Comte Flemming n'avoit rien négocié à Vienne au préjudice du Czar.

Dans une audience qu'Auguste Et s'explidonna au Prince Dolgorouki, il s'ex- que encopliqua encore plus clairement. dit que l'Envoyé de la République à la dans une audience. Porte n'avoit été chargé d'aucune autre Commission que d'acheter quelques Chevaux Turcs & de ménager une sureté pour le commerce, mais que s'il arrivoit qu'on lui demandât fi les Moscovites étoient encore dans la Pologne, ils devoit dire la verité; qu'on ne s'en étoit point plaint à l'Envoyé des Tartares, quoique cependant le Kan cût fait offiir cent mille sabres à la République contre ceux qui lui feroient le moindre tort; que l'on avoit communiqué par écrit aux Ministres du Czar toutes les Conférences que l'on avoit eues avec

1719. les Puissances étrangeres, quoique le Czar eût tenu fort secret tout ce qui avoit été negocié en France, & ce qui s'étoit passé dans l'Isle d'Ahland; qu'enfin comme il souhaitoit de vivre en bonne amitié avec le Czar, il étoit disposé à lever tout sujet de mécontentement, pourvû que le Czar éxécutât les Traitez, qu'il rendît les Provinces enlevées à la République, qu'il renonçât à ses entreprises sur la Courlande, qu'il payât à la République les millions qu'il lui avoit promis; qu'il fît retirer ses Troupes de la Pologne, de la Lithuanie & de la Courlande; qu'il réparât les dommages qu'elles avoient causez & qu'il rettituât à la Ville de Dantzig les sommes qui lui avoient été extorquées par force.

Ilaintes du Czar. Le Czar n'apprit pas tranquillement ce changement de langage. Il fit faire grand bruit à Varsovie. Le Prince Dolgorouki eut ordre de témoigner hautement que la Cour de Russie étoit mécontente du Roi & de la République, & de déclarer que la Pologne seroit regardée comme la prin-

#### sous August B II. Liv. VIII. 125

principale cause de la guerre que les 1719. Turcs étoient à la veille de declarer

aux Moscovites.

Ce n'étoit qu'une fausse allarme, Ruse à la-occasionnée par quelques préparatifs quelle il a de guerre que sembloit faire la Porte. Mais le Czar profitoit de tout pour faire voir que la Pologne lui pour faire voir que la rologite lui donnoit des sujets d'inquiétude, & qu'il ne pouvoit en sureté rappeller ses troupes. Il eut pourtant bien tôt un motif réel de concevoir de l'ombrage. Depuis quelques mois le Géneral Poniatowski négocioit au nom du Roi & de la République un Traité de Paix à Stokholm; & les Articles préliminaires qui commençoient à pa-roître, n'étoient rien moins que favorables au Czar. Ils n'avoient pas mê-me été fort difficiles à régler; la Reine de Suede, n'ayant pas les mê-mes raisons que son frere à pousser sa vengeance contre le Roi Auguste, étoit portée à traiter avec une Puissance de qui elle pouvoit se promettre du secours; & Auguste qui ne demandoit qu'à être reconnu, y trouvoit fon compte.

Entre

1719.
Preliminaires de
paix entre
la Suede
&c la Pogne.

Entre autres conditions le Géneral Poniatowski avoit proposé: I. un engagement reciproque pour une suspension d'armes, afin de parvenir ensuite à une paix solide. II. Que leurs Majestez Polonoise & Suedoise renonceroient reciproquement à toutes fortes de prétentions; à la charge neanmoins que si la Suede étoit obligée de ceder une partie des Provinces qu'elle avoit perduës, elle n'empêcheroit pas que le Roi de Pologne n'en pût obtenir une partie. III. Que comme le Roi de Pologne s'appliquoit uniquement à la conservation de la liberté du Royaume de Pologne & du Grand Duché de Lithuanie, la Reine de Suede qui avoit le même interêt à la conservation de cette liberté, y contribueroit de son côté, & se déclareroit contre tous ceux qui entreprendroient d'y donner atteinte. IV. Que pour cet effet la Reine de Suede ne reconnoîtroit d'autre Roi de Pologne qu'Auguste II, Electeur de Saxe, & après son decès celui que la République auroit élû legitimement, promettant de ne plus foutenir Comte

### SOUS AUGUSTE II. Liv.VIII.127

Comte Stanislas Leszcyngski, contre 1719, le Roi Auguste, qui par génerosité s'engageoit de ne plus empêcher que la République pourvût à la subsistance de ce Comte. V. Que leurs Majestez s'engageroient de s'en tenir à ces conditions, soit que les autres Ennemis de la Suéde fissent leur paix ou non.

La Reine de Suede avoit confenti purement & simplement à ces cinq Articles. Elle avoit pourtant ajouté au quatrieme: qu'en sa considération, Auguste promettroit de ne point s'opposer à ce que le Roi Stanislas retînt sa vie durant, le nom & les honneurs de Roi, sans pouvoir néanmoins porter le nom ni les armes de Pologne; que tous ses biens Héredi. taires lui feroient entiérement rendus : que de plus le Roi Auguste feroit ensorte que le Roi Stanislas sût pourvû d'une subsistance convenable; & qu'à cet effet on lui donneroit une fois pour toutes un million d'Ecus; secondement elle demandoit que le Roi Auguste accordât une amnistie génerale à tous ceux qui avoient sui-

1719. vi le parti du Roi Stanislas, & qu'il leur fit restituer les terres, biens & charges qu'ils possedoient avant les troubles: En troisième lieu elle representoit que comme il n'y avoit pas d'apparence que ces troubles pussent être terminez avant qu'on eût réduit dans de justes bornes la trop grande Puissance du Czar, laquelle étoit aussi préiudiciable à la Pologne qu'à la Sucde, leurs Majestez Suedoise & Polonoise & les autres Puissances qui y étoient interessées, devoient concerter les mesures convenables à ce desfein: & que le Roi Auguste promettroit d'employer tout son pouvoir, pour engager la République à entrer dans les mêmes mesures. En quatrieme lieu elle stipuloit que le Traité d'Oliva seroit confirmé dans tous ses Enfin de part & d'autre, après que ces articles eurent été convenus, on se promit le secret & l'on se reserva d'en convenir plus particulierement par un étroite alliance qui feroit concluë pour la fureté & l'avantage des deux Royaumes, immédiatement après que cette Convention

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 129

tion auroit été signée ou dans le mê- 1719.

me tems qu'on la figneroit.

Ces Préliminaires de Paix & diver- Diéte à fes autres affaires d'importance enga- Variovie. gerent Auguste à se rendre, vers la fin de l'année, de Dresde à Varsovie; pour y tenir une Diéte Générale. y arriva le 26. de Decembre, & le 30. l'ouverture de la Diéte fut faite. On y devoit deliberer sur quantité de matieres intereffantes qui regardoient le dedans du Royaume; comme la liquidation de ce qui étoit dû aux Armées de Pologne & de Lithuanie, & aux Régimens qui avoient été congediez; la répartition des contributions pour leur subsistance; & les dommages causez par le séjour des Moscovites dans le Royaume & dans le Grand Duché. On y devoit aussi éxaminer les demandes faites par le Czar & par le Roi de Pruffe touchant la succession éventuelle du Duché de Courlande; le Traité conclu à Vienne par le Comte Flemming entre le Roi & l'Empereur; les affaires de la Religion; & les prétentions

de la Maison Palatine sur la principa-

Tome IV.

1720. le partie des biens de la Maison de Radziwil. Toutes ces matieres surent agitées; mais lorsqu'il sur question de faire la jonction des Nonces avec le Sénat pour prendre des résolutions, cette jonction ne se fit qu'à condition de ne traiter d'aucune affaire qu'après que celle du Commandement des Troupes auroit été reglée.

Demandes du Grand Général.

Le grand Géneral de la Couronne demandoit à être rétabli dans tous les droits & prérogatives de sa Charge, tant sur les Troupes Polonoises que fur les Troupes Errangéres. mandoit en conséquence la suppression de la Charge de Géneralissime des Troupes Etrangeres, créée en faveur du Comte Flemming ; Charge nouvelle, disoit-il, qui pouvoit tirer à de grandes consequences contre la liberté de la Nation, qui ne connoît point d'autres Commandans en Chef, que les Grands & Petits Généraux de Pologne & de Lithuanie, lors que l'Armée est assemblée, & les Palatins, chacun dans fon Palatinat, lors qu'elle n'est pas en Campagne. П

## Sous Auguste II. Liv. VIII. 131

Il y avoit partage parmi la Nobleffe par rapport à ce different. Ceux Partage qui étoient dans le parti du Grand d'opinion Géneral disoient que dans les occafions où le Royaume s'étoit trouvé en péril, les Rois avoient fortissé leurs armées de Troupes Etrangéres; mais que ces Troupes avoient été congediées aussili-tôt que leur service n'avoit plus été nécessaire & principalement en tems de Paix; que les Généraux Etrangers n'avoient pas été indépendans, & qu'au contraire ils avoient été soumis au Grand-Général & même aux Palatins des Provinces où ces Troupes se trouvoient.

Ceux qui étoient dans le Parti de la Cour, foutenoient que les Rois avoient quelquesois donné le Commandement des Troupes Etrangéres & même celui des Troupes Nationales à des Etrangers; qu'ils faisoient commander en Chef les Troupes Polonoises par ceux qu'ils jugeoient les plus capables; que l'autorité des Géneraux finissoit en même tems que la guerre; qu'anciennement la Charge de Grand-Géneral n'étoit point con-

many Coople

1720, nuë & n'étoit point donnée à perpetuité; que par cette raison elle n'étoit point regardée comme une Charge de la Couronne, & ne donnoit point séance dans le Sénat; que l'autorité dont le Grand Géneral jouissoit, n'étoit pas si bien établie qu'elle n'eût reçû quelque diminution, puisque dans la Diéte de 1653. elle avoit été partagée également avec celle du Petit-Géheral qui fut reduite l'année fuivante, comme elle l'a été depuis, à donner le Commandement dans l'absence du Grand Géneral; enfin que le pouvoir de cette Charge avoit été limité en diverses occasions & qu'il pouvoit encore l'être.

Resolution qui fut prise. Ces differens sentimens surent soutenus de part & d'autre avec beaucoup de chaleur; la résolution qui sut prise à la pluralité des voix de faire rétablir le Grand Géneral ne ramena point les esprits, qui s'aigrirent au contraire de plus en plus par un incident qui survint le 3. de Fevrier. Comme le Grand Géneral revenoit du Palais, son carosse se rencontra sous la Porte avec celui de Mr. Potoski.

sous Auguste II. Liv. VIII. 133
toski, Notaire de la Couronne, qui alloit au Palais. Le Capitaine des Gardes du Grand Géneral voulut faire retirer le cocher de Mr. Potoski. Ce dernier étant forti de son Carosse, tua d'un coup de sabre le Capitaine, blessa cinq hommes de sa suite. & coupa le visage du Castelan de Crakovie. Cet incident influa d'autant plus sur le disférent de la Diéte, que Mr. Potoski déclara, que ni lui, ni ceux de sa Maison ne consentiroient jamais que le Grand Général obtint

ce qu'il demandoit.

Ce fut inutilement que le Primat Represente un grand nombre de Senateurs représenterent au Roi, que dans l'Etat des Senatours de trouvoient les affaires, il séroit teurs fâcheux que la Diéte se séparât sans rien conclurre, & que pour éviter cet inconvenient il devoit maintenir le Grand-Maréchal dans sa prémiere autorité. Mais Auguste aussi jaloux Fermeté de la gloire de son favori que de la d'Auguste sienne propre, répondit que le Commandement des Troupes Etrangeres donné au Comte Flemming avoit été approuvé par le Traité de Varsovie,

1720. & qu'il ne pouvoit pas fouffrir qu'on fit à ce Comte l'injustice de lui ôter une chose qui lui avoit été accordée. Il offrit seulement de consentir que des Commissaires du Senat & de la Noblesse travaillassent à regler les pouvoirs du Grand-Marechal de la Couronne & ceux du Comte Flemming.

Rupture de C

Cette fermeté du Roi ne servit qu'à roidir d'avantage le parti qui lui étoit opposé. On refusa d'entrer en aucun accommodement; les Nonces de Braclaw & de Raya s'opposerent même à la proposition qui fut saite de travailler à d'autres affaires & de laisser celle-là en suspens; & comme le Maréchal voulut proposer d'autres articles, la plupart des Nonces protesterent & se retirerent. Quelques-uns allerent jusqu'à dire que puisque ceux qui devoient soutenir les intérêts de la Patrie, les abandonnoient, il falloit employer les ressources que les loix leur donnoient en pareille occafion & faire des Conféderations dans les Palatinats pour la défense commune.

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 135

On ne perdit point courage après 1720. la séparation de la Diéte: on chercha Negociades temperamens pour terminer à l'a-tion, pour miable ce différent. Mais ni les Sa-der l'affaire xons ni les Moscovites n'étoient plus du Com-en Pologne, pour opprimer la liber-ment. Ces derniers après des retardemens infinis s'étaient retirez. ques Sénateurs par complaisance pour le Roi portérent à la verité le Comte Flemming à visiter le Grand Géneral de la Couronne, dans l'esperance que cette demarche l'engageroit à renoncer au Commandement des Troupes Etrangeres. La tentative fut vaine. Le Grand Géneral dit que pour le bien de la paix il avoit consenti à l'établissement de la charge de Géneral des Troupes Etrangeres, dans le tems que le Royaume étoit agité de grands troubles; qu'il l'avoit fait à la priere du Roi & fur-ce-que dans l'état où étoient alors les affaires, il étoit nécessaire pour la sureté de la personne de Sa Majesté qu'il restât un corps de Troupes Etrangeres & qu'elles fufsent commandées par un Officier de confiance. Mais que comme ces raifons

1720. sons ne subsistoient plus; que sa condescendance n'avoit pas été approuvée de la République, & qu'on lui reprochoit de ne pas soutenir les droits de sa charge, tout ce qu'il pouvoit faire, c'étoit de demeurer tranquille jusqu'à la prochaine Diéte où il falloit esperer que le Roi & la République pourroient s'accorder.

Le Czat fait occuper la Courlande par fes troupes,

Si le Czar, comme on vient de le voir, avoit fait fortir ses troupes des terres de la République, leur retraite n'avoit pas delivré les Polonois de toute inquiétude. Elles étoient encore aux frontieres, & quelques-unes s'étoient comme emparées de la Courlande. Cette nouvelle entreprise occasionna en partie l'Ambassade solemnelle, qu'on envoya à St. Petersbourg. Le Palatin de Mazovie, qui en étoit le Chef, devoit faire des in-ftances pour que les Moscovites évacuaffent la Courlande. Il étoit aussi chargé de demander la restitution de la Livonie, le payement de quelques millions, & la cessation des chicanes que les Moscovites faisoient à la Ville de Dantzig, de laquelle ils vouloient éxi-

Ambaffade qui lui est envoyée.

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 137

éxiger une nouvelle somme d'argent 1729. parce-qu'elle n'avoit pas fourni les trois fregates qu'on lui avoit demandées. Aux reponses qui furent faites sur ces quatre articles, il étoit aisé de juger que le Czar ne vouloit se relâ-cher sur aucun. Les Commissaires des Comqu'il avoit nommez pour conférer missaires avec l'Ambassadeur Polonois, dirent tes. que les Moscovites n'étoient entrez dans la Courlande que pour maintenir les droits de la Duchesse Douairiere; que les Troupes qui étoient dans la Livonie y restoient pour la sureté du Pays que les Polonois ne seroient pas en état de garder; qu'il faloit que la Ville de Dantzig éxecutât la conven-tion qu'elle avoit faite avec les Géneraux Ruffiens; & que le Conseil des finances examineroit en quoi confistoit ce que la Russie devoit à la République, & ce que la République devoit à la Russie. Le Palatin de Mazovie retourna en Pologne avec cette reponse, plus satisfait des honneurs qu'il avoit reçus que du succès de sa Commission.

On s'attendoit d'examiner cette re- L'affaire I 5 ponse du Com-

ment remise sur le tapis.

1720. ponse dans la Diéte Génerale que le Roi avoit convoquée pour le 30. de Septembre. Mais la plus grande partie des Nonces déclarerent dès l'entrée de la Diéte, que suivant les Instructions qui leur avoient été données dans leurs Palatinats, ils ne pouvoient consentir qu'on traitât d'aucune affaire, ni même qu'on procedât à l'Election d'un nouveau Maréchal, avant que le Grand-Géneral de la Couronne cût été rétabli dans sa charge & que le Commandement des Troupes Etrangeres eut été ôté au · Comte Flemming; ce qui empêcha qu'on ne pût mettre aucune matiere sur le tapis. L'ancien Maréchal secondé de quelques Deputez leur representa inutilement que c'étoit changer la forme du Gouvernement que d'entamer les deliberations avant que de proceder à l'Election d'un Marechal, il ne put rien gagner: envain après diverses instances réitérées dans plusieurs séances, il menaça de mettre fin à la Diéte, si on ne vouloit pas élire un nouveau Maréchal: on lui dit qu'il pouvoit congé-

Et fait rompre la Diéte.

dier

SOUS AUGUSTE II. Liv.VIII. 139 dier l'Assemblée; ce qu'il fit & cha- 1720.

cun se retira.

Auguste fut d'autant plus mécontent de la rupture de cette Diéte, que la plupart des Palatinats du Royaume menaçoient de former une Conféderation pour retablir à quelque prix que ce fût les Géneraux de Pologne & de Lithuanie dans leurs anciens droits. Les Senateurs ne Accomtrouverent point d'autre remede pour modement empêcher l'orage de groffir, que de provisions conseiller au Roi de contenter la Nation. La necessité le força de prendre ce parti. Cependant pour qu'il ne parût pas qu'il cedoit entierement, l'affaire fut mise en Négociation. Le Comte de Flemming s'aboucha avec les Géneraux de la Couronne & de Lithuanie qui consentirent qu'il continuât à commander les Troupes Etrangéres, jusqu'à la prochaine Diéte Génerale, à condition qu'il dependroit du Grand Géneral de l'Armée de la Couronne, & qu'au cas qu'il fortît du Royaume le Grand Géneral pourroit disposer du Commandement de ses troupes & préferer les Polonois pour les charges mili-

1720. militaires. Cet accord provisionel fut figné par le Roi & par les deux Géneraux: après quoi ce Prince qui n'attendoit que la conclusion de cette affaire pour se rendre en Saxe, se mit en route vers la fin de Decembre.

721. Ce Prince ne revint de Dresde que le z. d'Avril; & que pour essuyer de nouveaux deplaiss. La plupart des petites Diétes s'étoient separées infructueusement; tant à cause d'une Commission qu'Auguste avoit envoyée à Dubno, qu'à cause du Commandement des Troupes Etrangeres qu'on ne vouloit pas laisser entre les mains du Velt-Marechal Comte de Flemming.

Affaire de Dubno. Dubno est une forteresse de Lithuanie, & qui, à ce que la Cour prétendoit, devoit revenir à la Couronne
après la mort du Prince Lubomirski
Staroste de Sendomir. Auguste par
le Conseil de ses Ministres, avoit envoyé à Dubno le Palatin de Lublin
& le Géneral Poniatowski pour en
prendre possession en son nom. Ces
Commissaires trouverent en arrivant
que le Prince Sangusko, Mari de la
Prin-

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 141

Princesse Lubomirski, Heritiére du 1721. Staroste de Sendomir s'étoit mis en possession de cette Forteresse, qu'il étoit dans la résolution de s'y desendre jusqu'à la derniere extremité & que les peuples des environs étoient disposez en sa faveur. C'en étoit trop pour qu'ils osassent rien entreprendre. Ils retournerent à Varsovie & conseillerent au Roi d'éviter les fuites fâcheuses que pouvoit avoir cette entreprise, d'autant que la Noblesse du voilinage paroissoit disposée à monter à cheval pour la deffense du Prince Sangusko. Mais Auguste ne consultant que son honneur qu'il croyoit offenfé, ordonna à quatre Regimens d'Infanterie & à trois de Cavalerie de se mettre en marche vers Dubno, avec quelque Artillerie & de déloger de cette Forteresse les gens du Prince qui s'y étoient retranchez: L'entremise de l'Evêque & du Palatin de Cracovie, du Palatin de Mazovie & du Grand Géneral de la Couronne arrêta pourtant l'effet de ces ordres. Auguste consentit que l'affaire fût reglée à l'amiable. La deci-

1721. decision ne sut que provisionelle. Les Commissaires adjugerent au Prince Sangusko la possicission de la Forteresse qui étoit en litige; enjoignant néanmoins en même tems au Prince de faire excuse au Roi & à ses Ministres & de remercier les Commissaires de l'avoir mis à l'abri des poursuites du Tribunal.

Le Commandement des Troupes Etrangeres partagé.

Auguste sut aussi contraint de se relâcher par rapport au Commandement des Troupes Etrangeres qu'il avoit conferé au Comte de Flemming. Ce Commandement fut partagé entre le Prince Lubomirski & le Comte de Denhoff: le premier fut chargé de commander la Cavalerie & le second l'Infanterie. Mais comme ce fut le Comte de Flemming lui même qui fit ce partage, il étoit affez visible que le Commandement des Troupes Etrangeres étoit toujours à fa disposition. Cependant le Grand Géneral de la Couronne ne fut pas plutôt informé de la demission Comte de Flemming qu'il defendit aux deux Lieutenans-Géneraux de transporter ce Commandement à au-

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 143

cune autre personne sans un ordre ex- 1721?

près de sa part.

Dans ces entrefaites Auguste tint à Grand Varsovie un grand Conseil ; mais Conseil à quoiqu'il l'eût indiqué par une Lettre qu'il avoit écrite de Dresde, & qu'il eûr invité les Sénateurs de s'y rendre, afin de prendre des mesures efficaces par rapport à la fituation actuelle des affaires & aux suites qui pourroient en résulter, l'assemblée sut peu nombreuse; ce qui fut cause qu'il ne s'y regla rien de bien essentiel. Deux jours après il partit pour la <sup>21. Mai.</sup>

Saxe.

Depuis quelque tems les Turcs re- Demélé muoient sur la Frontière, commet- Turcs, toient de tems en tems des hostilitez, obligeoient les Villages des environs de Choczim de leur fournir un grand nombre de travailleurs pour augmenter les fortifications de cette Place, & cependant prétendoient vouloir maintenir la paix & la bonne intelligence. Leur conduite qui repondoit si peu à ces assurances, obligea les Polonois d'en venir aux plaintes. Il y eut à ce sujet une Conference à

1721. Caminieck entre les Commissaires de la République & ceux de la Porte. L'Aga Ali Deputé du Bacha de Choczim y declara au Palatin de Podolie, que la République ne devoit prendre aucun ombrage des fortifications que la Porte faisoit faire à Choczim; les Turcs, disoit-il, n'ayant d'autre dessein que de s'opposer aux courses des Tartares & de maintenir la tranquillité dans le Pays. Le Palatin répondit que les Turcs en fortifiant Choczim, violoient le Traité de Carlowitz, suivant lequel ils ne pouvoient avoir de Places fortes dans la Moldavie. L'Aga ne repondit que foiblement à ce reproche, & partit fur le champ pour Choczim, fous prétexte d'y aller rendre compte au Bacha du fuccès de la Conférence. Comme il n'étoit pas aisé de juger quelle étoit l'intention des Turcs, le Roi prit le parti d'envoyer un Ministre à Constantinople & d'écrire à toutes les Puissances qui avoient des Ministres à la Porte. Il les prioit de faire entendre au Grand Seigneur, que s'il avoit quelques pretentions sur la Pologne,

# sous Auguste II. Liv. VIII. 145

logne, le plus court moyen pour les 1721? régler étoit de nommer de part & d'autre des Commissaires chargez de plein-pouvoirs; mais en attendant l'effet de ces lettres, il ne laissa pas d'ordonner que l'Armée de la Couronne se tînt prête à marcher au premier ordre, de saire poster des troupes sur les frontieres, & de saire pourvoir Kaminieck & Godzum de tout ce qui est nécessaire pour une bonne desense.

Le Czar inquiettoit pareillement 1722. les Polonois. Quoique ce Prince cût Et avec conclu sa paix avec la Suede, ce qui le Czar. devoit le dispenser de tenir sur pied un aussi grand nombre de troupes que par le passé, il songeoit à les augmenter, & entretenoit toujours un corps confiderable dans le Duché de Courlande & d'autres le long du Nieper & sur les Frontieres de l'Ukraine. Il avoit beau faire affurer la République qu'elle ne devoit prendre aucun ombrage de la marche de ses Troupes vers les frontieres du Royaume, & promettre qu'il leur feroit observer une discipline si severe, Tome IV. que

1722. que les habitans n'auroient aucun su-jet de se plaindre. Toutes ces belles paroles ne pouvoient calmer les craintes: on étoit si accoutumé à lui voir fausser ses promesses, qu'on ne pouvoit plus s'y fier: d'ailleurs comme on commençoit à parler d'une nouvelle Conféderation, on jugeoit que c'étoit pour l'appuyer qu'il faisoit approcher ses Troupes. En effet depuis l'Alliance qu'Auguste avoit contractée avec l'Empereur, il regnoit une certaine mesintelligence entre les Cours de Pologne & de Moscovie & cette derniere ne contribuoit pas peu à entretenir la division entre le Roi & ses sujets.

La disposition où paroissoit être metconter la Noblesse deration, étoit encore causée par des bruits qui couroient, que le Roi au préjudice des privileges de la Nation, travailloit secrétement à rendre héréditaire dans la Maison de Saxe la Succession au Thrône de la Pologne. On vouloit même que le Comte de Kinski Ministre de l'Empereur à Varsovie sût chargé d'appuyer cette

Né-

# SOUS AUGUSTE II. Liv.VIII. 147

Négociation; & l'on étoit d'autant 1722. plus porté à le croire que la Maison d'Autriche fournissoit plus d'un exemple de pareilles entreprises sur la liberté des Peuples. Mais comme Auguste négocia toujours cette affaire avec une extrême secret, on fut souvent embarrassé pour decider s'il pensoit 'réellement à transmettre la Couronne à ses descendans, ou si les bruits que l'on semoit à cet égard n'avoient d'autres fondemens que la malice de ses ennemis, qui cherchoient à le rendre odieux à la Nation.

Quoiqu'il - en - soit les troubles du Diéte indedans fomentez par une Puissance frueneule. redoutable, faisoient craindre que la Diéte Génerale que le Roi avoit convoquée pour le 5. d'Octobre, ne se termineroit pas tranquillement. Cependant à quelques dissentions près, qui firent traîner les affaires en longueur & qui firent échouer les principales matieres des deliberations, les choses s'y passerent assez paisiblement, quoique sans aucun fruit. Le Commandement des Troupes Etrangéres fut encore a pierre d'achoppement. K 2

Les

1722. Les Nonces refuserent d'entrer en aucune déliberation que cette affaire ne fût teglée. Auguste heureux jusquelà en tempéramens, crut trouver la même ressource dans cette occasion, en consentant que le Comte Flemming renonçât au Commandement, à condition que les deux Grands Géneraux en seroient aussi exclus, & qu'il seroit conferé à quelque autre Seigneur Polonois.

Cet expedient fournit aux Grands des Grands Géneraux une nouvelle matiere de plainte, du peu de confiance que le Roi témoignoit avoir en eux. Les Nonces entrant dans leurs interêts, firent de si grandes difficultez sur ce projet, que d'un jour à l'autre l'activité de la Diéte se trouvoit suspenduë, tantôt fur un prétexte, tantôt fur un autre; de forte que le terme de six semaines prescrit par les loix pour la tenue des Diétes, étoit sur le point d'expirer. Lassez de cette réfistance Auguste & son Ministre prirent enfin le parti de ceder. Flemming offrit de se demettre absolument du Commandement. Mais on ne lui fut

## sous Auguste II. Liv.VIII. 149

fût aucun gré d'un facrifice qui avoit 1722. tant tardé. Les esprits se trouverent si fort aigris le 16. de Novembre, que le Maréchal ne voyant aucune esperance de concorde, congedia les Non-

ces & mit fin à la Diéte.

Ce caprice des Nonces fit que le Nouvel Commandement des Troupes Etran-dement geres demeura encore entre les mains provisiondu Comte Flemming: il eut à ce fujet une Conférence avec les Grands Géneraux à qui il temoigna qu'il n'avoit jamais été éloigné de se demettre de sa Charge de Géneralissime, mais qu'il auroit voulu qu'on s'y fût pris d'une autre maniere pour avoir sa demission. Il ajouta qu'il étoit toujours dans la résolution de s'en défaire, conformement à la Déclaration que le Roi en avoit donnée à la derniere Diéte & qu'il ne s'agissoit que de la maniere & du tems. Il fut convenu entre eux à cet égard que cette affaire comme toutes celles qui regardoient l'armée demeureroient dans l'état où elles se trouvoient.

Comme la Noblesse paroissoit sou-K 3 haiter

1722. haiter que l'on convoquât une nouvelle Diéte Génerale, le Roi qui craignoit qu'il n'en arrivât comme aux Diétes précedentes, crut devoir auparavant user de quelques précautions.

Exhortations du Roi.

Il exhorta les Grands du Royaume à faire ensorte, Que les Nonces ne vinssent à cette Diéte que dans un esprit d'union & dans la résolution de s'y comporter suivant les loix, en donnant chacun fon fuffrage suivant fon rang & fuivant ses instructions; Que ceux qui auroient quelque chose à proposer ne le fissent pas en menacant d'abord de rompre les Conferenccs, fi on ne suivoit par leur opinion; Que ceux qui auroient des querelles se soumettroient au jugement du Senat; Enfin il ajouta que si les exhortations paternelles n'avoient aucun effer, il seroit obligé de prendre les mesures convenables pour le bien commun du Royaume.

Auguste étoit véritablement mortissé du peu de succès de toutes les peines qu'il se donnoit pour le bien du Royaume. Il supportoit sur-tout

### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 151

impatiemment le peu de complaisance 1723. que ses sujets temoignoient pour cè qu'il paroissoit souhaiter. Aussi pritil bien tôt le parti d'aller se consoler en Saxe des difgraces qu'il trouvoit en Pologne.

Avant son depart il distribua les Mon du Charges vacantes & les bénefices. Primat. Le Primat Zaluski entre autres étoit mort dès le 3. d'Août 1721. Depuis ce tems là cette premiere Dignité du Royaume n'avoit point été remplie. Ce fut le Comte Potocki, Evêque 6. Janvier. de Warmie qui y fut élevé. Le Roi L'Evêque en la lui conferant lui dit: ", Mr. de Warmie " l'Evêque de Warmie, je vous dé-", clare Primat du Royaume; il y a , long-tems que je vous destinois , cette dignité; plusieurs raisons m'en ont fait différer la Déclara-

tion. Je suis persuadé que vous aurez soin de la Patrie; & je ne veux pas que vous fassiez rien pour ,, moi, qui soit injuste & contre les , loix "

Durant son séjour en Saxe Auguste tint avec plusieurs Senateurs diverses Conferences infructueuses sur les affai-

K 4 TCS

1723. res de Pologne; mais comme il voyoit que plus il y donnoit de soins, plus elles s'embrouilloient dans le Royaume; parce que les Mécontens ne travailloient de leur côté qu'à au-gmenter la division; il eut recours au Sénat. Il lui adressa un Rescrit où il representoit: Que quoiqu'il eût fait son possible pour procurer le bien & le repos du Royaume, tant par une régence pleine de douceur que par le Sénat. facrifice de plusieurs sommes conside-rables qu'il avoit tirées de son Elec-torat; Cependant il apprenoit avec douleur que plusieurs mal-intention-nez ne cessoient de somenter des factions dangereuses & entretenoient des correspondances illicites, au grand préjudice de la Couronne & de la République: " Et comme il impor-, te, ajoutoit-il, de prévenir à tems , les mauvaises suites qui en pourroient , résulter, Nous vous recommandons , serieusement de n'épargner ni soins, , ni peines pour ramener les Mccontens, afin que nous ne soyons pas ,, contraints d'employer des moyens ,, plus efficaces, mais plus défagrea-

# sous Augus TE II. Liv. VIII. 153

Ce rescrit préceda l'arrivée du Roi 1723. à Varsovie, & ne produisit pas grand pegodr fruit. Les Sénateurs s'ennuyoient de des Senateurs s'entre de des senateurs de la tranquillité du Royaume.

Lorsqu'Auguste arriva, bien loin 16. Janv. de trouver dans les esprits toute la 1724. déference qu'il attendoit de ses exhortations & de ses menaces, il ne vit qu'un éloignement dans la plupart des Grands pour tout ce qu'il proposoit, & les divisions éclattoient parmi la Noblesse, & même parmi les Troupes. Il crut que ces desordres pourroient être arrêtez par une Diéte, ressource naturelle tant pour le Roi, que pour le Peuple, dans un Etat tel que la Pologne. Les Universaux furent publiez & pour qu'elle pût se terminer plus heureusement que les précedentes, de concert avec le Primat & les Sénateurs, il travailla à terminer à l'amiable l'affaire du Commandement des Troupes Etrangeres, de crainte qu'elle ne devint encore un obstacle aux déliberations des Nonces.

K 5 E

Accommodement de l'affaire du Commandement.

En effet le premier d'Octobre, qui étoit la veille de l'ouverture de la Diéte, le Roi ayant mandé le Grand Maréchal de la derniere Diéte, declara par la bouche du Grand Chancelier du Royaume, en présence de plusieurs Senateurs: " Que pour le , bien & la tranquillité de la Pa-, trie, il vouloit lever tous les , obstacles qui avoient paru leur quelque peine jusqu'a-, lors. " Ensuite le Comte de Flemming ayant pris la parole, dit: , Que les ordres du Roi étant pour , lui des Loix inviolables, il s'y fou-, mettoit aveuglément : Que Sa , Majesté pourtant savoit qu'elle ne , lui avoit pas donné le Commandement des Troupes Etrangeres; , mais que comme elle avoit ap-,, prouvé pour le bien public l'offre , que le Grand Géneral lui avoit fai-, te de prendre ce Commandement, , il n'avoit pas cru devoir le refu-" ser: Que chacun lui rendoit justi-" ce sur la maniere dont il s'étoit ,, acquitté de cet emploi; & que , comme Sa Majesté approuvoit pré-

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 155

présentement qu'il le remît entre 1724. les mains du Marechal de la Diéte, il y obeissoit aussi en vûë de procurer le bien public, comme il avoit cru le faire en l'acceptant : , Qu'ainsi il remettoit au Marechal par ordre de Sa Majesté le pou-, voir concernant l'Armée Etrangere, afin qu'il le remît au Mare-, chal de la prochaine Diéte, ne , doutant pas que l'on ne prît toutes , les mesures convenables, pour af-, furer le repos de la Patrie, tant au " dedans qu'au dehors. " Puis s'adressant aux Seigneurs qui étoient presens, il les fit ressouvenir qu'ils lui avoient promis de lui faire donner par la République des marques autentiques de sa satisfaction, & qu'il ne doutoit pas qu'ils ne lui tinssent parole.

Le 2. d'Octobre, l'ouverture de Diéte de Varsovie, la Diéte s'étant faite avec les céremonies accoutumées, le Comte de Potocki Réferendaire de la Couronne & frere du Primat fut élû Maréchal. Il proposa d'abord selon l'usage la jonction des Nonces aux Sénateurs pour

1724. pour aller complimenter le Roi. Mais quelques Nonces s'y opposérent entre autres, parce que le defistement

Nouvelles difficuités Commandement.

du Comte de Flemming ne levoit pas toute la difficulté: Il s'agissoit encoau sujet du de savoir à qui il devoit remettre le Commandement, & si c'étoit au Grand Géneral de la Couronne ou aux Nonces qu'il appartenoit de regler ce qui concernoit les Troupes. Le Maréchal eut beau representer que le Roi lui avoit declaré qu'il termineroit absolument cette affaire & que les Nonces pouvoient s'assurer que les Géneraux seroient satisfaits de la maniere dont elle seroit reglée: les débats ne cesserent point durant plusieurs séances.

Incident qui fur-

Des ordres que le Grand Géneral de l'Armée de la Couronne donna de fon chef dans ces entrefaites aux Regimens par rapport au Commandement & dont le contenu étoit directement opposé aux Loix, causerent une nouvelle dispute. La plupart des Nonces en furent si irritez, qu'ils demandérent que le Grand Géneral fût obligé de rendre raison d'une condui-

# SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 157

duite si extraordinaire. Quelques- 1724 uns foutinrent que ces ordres donnez sans la participation du Roi, étoient non seulement opposez aux loix, mais blessoient austi Sa Majesté & la liberté, en ce que le Grand Géneral paroissoit vouloir s'arroger un pouoir absolu, independant du Roi &

a: la Republique.

La crainte, que cette affaire, si elle étoit poussée plus loin & mise en deliberation, ne causat de nouvelles divisions dans l'Assemblée, obligea quelques Nonces à prier le Marechal de limiter la session, dans l'esperance que cette dispute pourroit se terminer plus aisement en particulier. En effet par les soins des Sénateurs & des Ministres, on dressa une convention qui pendant que les Nonces des deux partis s'épuisoient à chercher reciproquement des preuves pour appuyer leur opinion, termina l'affaire à la satisfaction du Roi, en conservant l'autorité des Géneraux. Cette con- Convenvention contenue en huit articles termine portoit.

I. Qu'on ne pouvoit prouver par

1724. les loix du Royaume que les Troupes de la Couronne & du Grand Duché de Lithuanie, qui étoient foumises à l'autorité unanime du Roi & de la République, fussent indispensablement obligées de demeurer sous le Commandement des Grands Géneraux.

II. Que pour ce qui regarderoit le Conseil de guerre & les ordres qu'il s'agiroit d'expedier pour toutes les Troupes des deux Nations, ces deux choses dépendroient des Grands Generaux, excepté pour ce qui concerneroit les Gardes à pied du Roi.

III. Que quant à la Justice des Troupes, le Commandant du Régiment des Gardes continueroit à l'éxercer suivant les loix militaires; mais uniquement sur les Officiers subalternes: & que dans les cas où l'honneur & la vie des Officiers Géneraux se trouveroient interessez, au lieu d'assembler le Conseil de Guerre, le jugement & l'approbation des Grands-Géneraux seroient expressement requis.

IV.

# Sous Auguste II. Liv.VIII.156

IV. Que ce seroit le Grand Géne- 1724. ral de la Couronne, qui donneroit au Régiment des Gardes du Corps les ordres nécessaires, sur la requisition du Roi: pour que ce Régiment eût à obéir Sa Majesté.

V. Que les Commandans de chaque Régiment seroient tenus selon la coutume de faire rapport aux Grands-Géneraux de l'état où se

trouveroient les Régimens.

VI. Qu'avant que d'exercer la jus-tice militaire on informeroit les Géneraux des cas où elle seroit requise, comme on le pratiquoit dans toutes les Armées.

VII. Que dans la disposition de toutes les charges Militaires, le Roi auroit égard à la recommandation des

Grands Géneraux.

VIII. Que le Roi seroit toujours informé de l'état des Troupes de la Couronne & du Grand Duché de Lithuanie; & que ce rapport seroit fait à Sa Majesté par les Grands Géneraux.

Une autre affaire qui occupa considerablement la Diéte, ce sut celle

ti724 de la Ville Thorn. Dès le mois de Juillet de cette année il étoit arrivé dans cette Ville un tumulte, dont les Nonces de la Diéte demandéren une fatisfaction éclatante. Voici l'origine & le progrès de cette affaire.

Orieine de Le 16. de Juillet les Catholiques l'affaire de faisoient une Procession du St. Sacre-Thorn.

ment dans le Cimétiere de l'Eglise de St. Jacques, Eglise occupée par des Religieuses de St. Benoit. Il y avoit hors du Cimetiere plusieurs jeunes gens du voifinage & entre autres quelques Enfans de Bourgeois Lutheriens qui voyoient passer la procession. Un Ecolier des Jesuites leur dit de se mettre à genoux & donna des soufflets à quelques uns sur ce qu'il ne le faifoient pas. Après la procession la querelle recommença: le même Ecolier soutenu de quelques uns de ses Camarades, maltraita des Enfans & des valets de Lutheriens. Quelques Bourgeois ayant eu à cette occasion des paroles avec les Ecoliers, ces derniers les maltraiterent à coups de pierre & à coups de bâtons. Ce désordre finit à l'arrivée des Soldats de la Ville,

Sous Auguste II. Liv. VIII. 161 qui faisirent l'Auteur du tumulte 1724.

& le conduifirent au Corps de Gatde.

Le lendemain les Etudians jaloux ses prode leurs immunitez s'attroupérent, grès. firent grand bruit de l'arrêt de leur Camarade, demanderent qu'il fut mis en liberté & impatiens de ce qu'on differoit à les satisfaire, insultérent les Bourgeois qu'ils rencontrerent. La querelle commençant à s'échauffer, la garde marcha, se saisit du Chef de cette seconde troupe qui étoit Polo-

nois & le conduisit en prison.

A la sollicitation du Principal du Collége des Jesuites, l'Ecolier arrêté le jour précedent fut relâché par l'ordre du Président de la Ville. comme ce Magistrat differoit de remettre en liberté le nouveau Prisonnier, jusqu'à ce qu'il en eût conférê avec le Recleur du College; les Ecoliers se rassemblent, poursuivent un Bourgeois Lutherien le sabre à la main; & comme il leur échappe, ils s'attaquent à un Ecolier Allemand qui étoit en robe de chambre devant la porte de sa maison, ils le trainent Tome IV. par

1724. par force jusqu'au College des Jesuites & l'y retiennent prisonnier. Ils firent plus: ils fondirent le sabre à la main sur des personnes qui se tenoient tranquillement devant leur College. Cet excès de sureur obligea le Président de saire marcher contre eux des Soldats, qui les mirent en suite.

Dans la vûë de pacifier les choses, le Président envoya un Sécretaire au Recteur des Jesuites pour le prier de faire relacher l'Ecolier Allemand . & cependant fit assembler les Bourgeois en cas qu'on en eût besoin pour maintenir la tranquillité. La précaution étoit nécessaire; car tandis que le Secretaire conféroit avec le Recteur, qui refusoit de rendre l'Ecolier Allemand, avant qu'on eût mis le Polo-nois en liberté, les Ecoliers & la Populace qui s'étoit assemblée devant le Collége en vinrent à de nouvelles violences: Les premiers ayant jetté des pierres par les fenêtres, furent affaillis de la même maniere par les derniers qui cassérent la plûpart des vitres.

La présence du Secretaire, qui sortit du Collège dans ces entrefaites &

l'ar-

# SOUS AUGUSTE H. Liv. VIII. 162

l'arrivée des Milices de la Ville arrê- 1724. terent pour un tems la Populace ; mais les Ecoliers, des coups de pierre en érant venus aux coups de fufil, le Peuple irrité fe mit en devoir de forcer les portes du College. La nouvelle qui fut apportée par le Secretaire que l'Ecolier Allemand avoit été relâché, arrêta encore la fureur de la Populace; Mais les Ecoliers du Collège contimeant à tirer, rien ne fut plus capable de la retenir. Elle force les Milices Bourgeoifes qui gardoient la porte du Collége, pénétre dans les appartemens, brife tout de qui tombe fous les mains, & va ensuite allumer fur la place un grand feu, où elle jetta tous les meubles dont elle put fe faifie.

Telle est la relation que le Sénat piversite de Thorn présenta à la Cour Royale des Relade Variovie fous le vière de Sta- chant cette tus Cause. Il ne faut pas s'atten- affaire: dre qu'elle foit absolument conforme à celle que les Jesuites publiérent : il y auroit au contraire à s'étonner fi dans une pareille conjoncfure les deux parties étoient d'accord.

1724. Les Jesuites convenoient que leur Ecolier avoit commencé la querelle, non pourtant en donnant des soufflets au Spectateur de la Procession, mais en lui ôtant simplement son Chapeau. Ils disoient qu'après la Procession les Lutheriens avoient maltraité leur Ecolier dans le Cimetiere à coups de bâton & que non seulement ils l'avoient mis tout en sang; mais qu'ils l'avoient fait conduire en prison; que fur le refus qu'on avoit fait de remettre en liberté leurs deux Camarades, justement irritez d'un déni de justice, les Ecoliers avoient conduit au Collége un Ecolier Lutherien, pour le garder jusqu'à ce que leurs Camarades eussent été relâchez; qu'à peine le Secretaire de la Ville avoit été sorti du Collége avec l'Etudiant Allemand, qu'on avoit donné le fignal pour forcer la maison des lesuites.

Il seroit d'autant plus inutile de s'arrêter à juger laquelle de ces deux Relations paroît la plus digne de foi, ou approche le plus de la vraisemblance, que les particularitez qu'el-

### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 165

qu'elles contiennent n'influérent pas 1924. beaucoup fur le jugement qui fut rendu. Une circonstance d'une autre nature, quoique déniée formellement par le Sénat de Thorn fixa les esprits des juges. A peine le Tumulte de Clameurs Thorn étoit-il appaisé, que les Je-tes. fuites remplirent toute la Pologne de leurs plaintes. Ils demanderent justice du crime de Leze-Majesté divine & humaine, représenterent qu'on ne pouvoit employer de trop rigoureux supplices pour venger les abominations qui avoient été commises, & crioient par-tout qu'il falloit changer le Senat, & enlever aux Lutheriens leur Eglise & leur Collége. "On " n'a pas épargné, disoient-ils, les Au-" tels de la Confrairie de Marie: on " les a mis en piéces à coups de ha-,, che: on a foulé aux pieds les ima-", ges des Saints: on les a percez de ,, coups d'épée; quelques-unes ont , été jettées dans un bucher allu-" mé en pleine ruë. Entre ces ima-,, ges, ajoutoient-ils, étoit celle de la , Sainte Vierge; & dans le tems , qu'elle étoit au milieu des flames,

1724. ,, on lui a adressé ces paroles insultan-, tes; Pauvre Vierge! fors de cette , flamme: delivre-toi toi-même, puis

, que les l'apiftes t'appellent la libéra-

trice des bommes

Ce qu'elles opé-

rent.

Ces clameurs remplirent d'indignation des esprits aussi zélez pour l'honneur de leur Religion, que le sont ceux des Polonois. Sans consulter si l'accusation étoit véritable dans toutes fes circonstances, toute la Nation est en mouvement : chaoun demande une satisfaction éclarante, & comme on étoit à la veille d'une Diéte Génerale, on charge les Nonces de faire traiter cette affaire avec toute la séverité possible. On en fic le premier des préliminaires de la Diéte: les Nonces refusérent d'entrer en aucune délibération, qu'on n'eût eu une satisfaction convenable: à cet égard.

voyée fur les lieux.

Les cris de ces Nonces & les plains tes des Jesuites portérent la Cour à envoyer une Commission sur les lieux pour informer du fair, à la diligence du Procureur Géneral du Royaume. Les Commissaires étoient les Evêques

### sous Auguste II Liv. VIII. 167

ques de Cujavie & de Plotzko; les 1724. Palatins de Culm, de Marienbourg & de Pomerelle; les Caftellans de Culm, de Gnefne & de Brzefe dans la Cujavie; le Chambellan & le Chancelier de la Couronne; les Doyens de Gnefne & de Varfovie; les Chanoines Humansky & Wenzyk; les Chambellans de Varfovie & de Marienbourg; les Secretaires d'Inowladiflaw & de Culm & le Maréchal de Livonie.

Tout le monde fut surpris de voir surprise le fracas avec lequel on traitoit une af- qu'elle. faire, où bien loin de soupçonner qu'il fût question de crime de Leze-Majesté divine, on ne voyoit ni soulevement contre le Roi ni contre la République: & où on croyoit qu'il s'agissoit simplement d'un tumulte, dont le jugement appartenoit aux Magistrats de la Ville, en qualité de Juges des affaires criminelles; & devant qui en tout cas l'affaire devoit être renvoyée, comme on en avoit ulé à l'égard d'une semblable affaire arrivée à Dantzic en 1678. D'ailleurs supposé que la Ville eût été coupa-L<sub>4</sub> ble

- y Graph

1724. ble de quelque faute, les loix fondamentales de la Prusse vouloient qu'elle fût jugée par la Cour Souveraine de la Province & non par aucun Tribunal étranger.

De quel'e maniere elle fe conduit.

Le 16. de Septembre se fit l'ouverture de la Commission, & l'on entendit les temoins. Les Lutheriens rendirent cette justice à l'Evêque de Plotzko, au Palatin de Culm & à un petit nombre d'autres Commissaires, que tant qu'ils furent présens les procedures furent conduites avec une sorte d'équité. Mais on prétend que quand ils furent retirez, l'Evêque de Cujavie & le Prince de Lubomirski, Ennemis jurez de la Ville de Thorn. ne trouvant plus aucune barriere qui pût arrêter leur ressentiment, la Commission ne sut plus qu'une sorte de brigandage. Les temoins présentez par le Conseil furent recusez : on n'admettoit que ceux qui vouloient déposer contre les Magistrats & contre les Lutheriens; gens de néant, gens sans aveu, tout étoit reçu à témoigner contre une Ville qu'on vouloit perdre. L'irrégularité de la prosous Auguste II. Liv. VIII. 169

cedure & la fausseté de ces depositions parurent visiblement lorsque les Commissaires surent obligez de faire relâcher plusieurs personnes chargées par les témoins, & qui prouverent invinciblement qu'elles n'avoient pû avoir aucune part au turnulte. Le 26. de Septembre il y avoit 80, personnes en prison, & il ne s'en trouva plus que 66, quand les Commissaires se retirerent.

Chacun aspiroit en Pologne à la Où l'affaigloire de condamner une Ville Lu-re ch portherienne. La Cour Affessoriale de la Couronne prétendoit que l'affaire étoit de sa compétence : Les Nonces de la Diéte vouloient qu'on en laissat la connoissance à tous les Ordres du Royaume. On contenta les uns & les autres en joignant à la Cour affefforiale quarante Députez des Provinces, quoique cette Cour ne soit ordinairement composée que du Chancelier du Royaume, du Vice-Chancelier, des Réferendaires, du Régent de la Couronne, du Protonotaire & de quelques Secrétaires Royaux.

Comme il étoit à craindre que L'Affaire
L s les quée

1724. les Puissances Protestantes ne s'employassent fortement en faveur d'une Ville dont le Magistrat étoit de leur Communion, on brusqua le procès; car dans moins de fix semaines le fort d'une Ville confidérable, de son Gouvernement, de ses Magistrats, de ses Citoyens, de sa Religion, de ses libertez fut decidé par un jugement irrevocable. Encore ne paroît-il pas qu'elle ait eu la liberté de se défendre; du moins la sentence n'en dit-elle rien.

Teneur de la sentence.

Cette sentence condamnoit le Préfident Rösner & le Vice-Président Zernick à avoir la tête tranchée. pour ne s'être pas oppofez au tumulte comme leur charge les y obligeoit: outre cela elle confiquoit tous les biens du Président, au profit de la Ville à condition qu'elle seroit tenue de payer les dommages que les Jefuites avoient foufferts.

Le Bourgrave Gerard Thomas & le Vice-Bourgrave Zimmerman, qui devoient pareillement travailler à appaiser le tumulte, suivant le devoir de leur Charge, étoient déposez, décla-

# sous August E II. Liv. VIII. 171

déclarez incapables de posseder ces 1724. charges & condamnez à demeurer dans les prisons de Thorn le premier pour six mois & le second pour trois.

Les nommez Heider, Mohaupt, Hertel, Jean Christople, Becker, Mertz, Vunch, & un autre devoient être décapitez, comme ayant causé le desordre & usé de violence dans le Cimetiere, dans le Collége, dans les Classes & dans la Chapelle de la Confrairie.

Les nommez Karwis, Schultz, Hafft & Guttbrodt, qui outre les mêmes violences étoient accufez d'avoir preferé des blafphêmes & brûlé les images, étoient condamnez à avoir prémierement la main coupée & enfuite la tête tranchée; & à l'égard de Karwis il devoit être écartelé & les quartiers jettezavec les corps des trois autres Blafphémateurs sur un Bucher hors de la Ville, pour y être réduits en cendres.

Le Conseiller Mesner & le Secretaire Wedmeyer devoient se purger par serment, le premier qu'il n'avoit en aucu-

1724. ne connoissance du tumulte dans son origine & qu'il n'avoit connu aucum moyen de l'appaiser, lors-qu'il fut arrivé dans sa maison: le second de n'avoir point jetté de pierres contre le College des Jesuites; de n'avoir point excité le Peuple à en jetter; de n'avoir contribué au tumulte, ni par ses actions ni par ses conseils.

Grourock Officier de la Milice de la Ville & Silber Chef de Quartier avoient grace de la vie; mais ils étoient condamnez à demeurer l'un & l'autre prifonniers à la Tour durant un an & fix semaines, & à payer aux Jesuites, savoir le prémier cinquante ducats d'amende & le second cent ducats, pour avoir permis qu'on fit seu contre le Collége des Jésuites.

Les autres accusez au nombre de quarante étoient condamnez à rester Prisonniers, les uns un an & six semaines, d'autres trois mois & d'autres six: tous étoient punis d'une amende de vingt-cinq, de cinquante & même de cent ducats; & il étoit dit que ces amendes seroient employées à drester

## sous Auguste II. Liv. VIII. 173

dresser une Colonne de marbre en 17241 l'honneur de la Sainte Vierge dans le lieu où les images avoient été brûlées, ou dans quelque autre endroit

près du Collége.

Afin de tenir déformais plus aifément en bride l'insolence du Peuple Lutherien & pour prévenir de pareils attentats contre les Catholiques, il étoit ordonné qu'à l'avenir la moitié des Magistrats de Thorn seroient Catholiques, que la moitié des Soldats de la Ville & tous les Officiers seroient pareillement Catholiques.

Par forme de réparation envers la Mére de Dieu & pour l'avancement de la Foi Catholique, on adjugeoit aux Bernardins l'Eglife de Ste. Marie, comme en ayant été les derniers possesser avant qu'elle eût été occupée par les Lutheriens: les vases, les ornemens d'Eglise & la Bibliotheque devoient être rendus à ces Peres consormément à l'Inventaire qui en avoit été fait, lors qu'on leur avoit enlevé ces choses. On leur adjugeoit aussi le Collége des Lutheriens, qui autresois avoit été le Couvent de ces Peres. Les

Les Ecrits imprimez contenant des expressions piquantes & fatiriques contre la Religion Catholique, en semble les Hymnes composées par le Ministre Geret devoient être lacerez & brulez par la main du Bourreau. Les Ministres Geret & Olost qui n'avoient point comparu pour se défendre des accusations portées contre eux, étoient déclarez, nfames & banis du Royaume. Et quant à l'Imprimerie de Thorn, il étoit défendu de mettre à l'avenir aucun ouvrage sous presse sans la permission de l'Evêque & sans l'approbation des Censeurs qui seroient établis pour cet effet.

Sous prétexte que la diversité des Ecoliers Catholiques & Non Conformistes causoit des troubles & des querelles dans la Ville; pour les prévenir il étoit reglé qu'il n'y auroit plus dans la Ville que l'Écôle des Catholiques; permis cependant aux Non-Conformiftes d'établir leur Academie dans un lieu hors de la Ville.

Un Marchand étoit condamné en une

# sous August B H. Liv. VIII. 175

une amende de cent écus, s'il ne faifoit au plûtôt revenir le nommé Heyder qu'il avoit envoyé dans le Brandebourg depuis que le Pere de ce jeune homme s'étoit declaré Catholique Romain.

Pour l'éxecution de cette sentence,

on nommoit des Commissares, à qui l'on ordonnoit de la saire éxecuter sans aucun delai & de se munir pour cet effet des troupes nécessares; & en cas d'opposition de la part des Habitans, la Ville de Thorn devoit encourir le crime de Lèze-Majesté.

Tandis que la Cour Affefforiale ce qui fit étoit occupée à dreffer cette fentence, les debats par rapport au Commandement des Froupes Etrangeres confumoient inutilement les téances de la Diéte. On s'y voyoit à la veille de fe féparer sans aucune Conclusion, lors que tout d'un coup les esprits se réunirent & convinrent de l'accord dont il a été parlé plus haut.

Cet accord arriva si à propos pour La Diéte les Jesuites, qu'on les soupconna d'y approuve avoir beaucoup contribué dans la vûe de Thom. que la fentence pût être inserée dans

.

1724. la Conclusion de la Diéte, afin de la rendre irrevocable. Ils eurent ce qu'ils souhaitoient: la Diéte prononça que le decret émané du Tribunal affesforial contre les Magistrats de la Ville de Thorn, les seditieux & Auteurs du Tumulte, seroit éxecuté fans delai dans toutes fes claufes & felon la teneur: elle enjoignoit expressement aux Géneraux de la Couronne de prêter main forte aux Commillaires & de fournir autant de troupes qu'il en seroit besoin.

Ville.

La Diéte n'eut pas plûtôt approuvé cette sentence qu'on se mit en deintercedent voir de l'éxecuter. En-vain les Mipour cette nistres de l'Empereur, du Czar & du Roi de Prusse concoururent à demander que l'éxecution fût sursise & l'affaire éxaminée de nouveau; leurs representations ne servirent de rien. Le parti étoit pris de porter un rude coup à la Réligion Luthérienne. Sans perdre de tems, l'Aide de Camp du Prince Lubomirski se met en route & arrive à Thorn en vingt six heures. Il entra dans la Ville escorté de cent cinquante Dragons & suivi

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 177

vi de quelque Cavalerie Polonoise. Le 1724. reste des Troupes, au nombre de trois mille hommes, fut mis en quartier dans les Villages voifins.

Les requêtes que firent dreffer le Divertes Sénat, le Président, le Vice-Prési-requêres fans fruit. dent, & quelques autres personnes, soit au Roi, soit aux Commissaires, n'eurent pas plus d'effet que les follicitations des Puissances Etrangeres: au contraire elles firent avancer de huit jours l'éxécution de la sentence qui avoit été fixée au 17. de Decembre: Le 7. de ce mois à 5. heu- Execution res du matin, le Capitaine Zweiman tence. à la tête de 50. hommes alla prendre le Préfident Roesner & le mena dans la Cour intérieure de la Maison de Ville, où il eut la tête tranchée. Trois ou quatre heures après les autres condamnez subirent les divers supplices portez par la sentence, & à la honte des Commissaires, ces diverses éxécutions furent accompagnées de circonstances barbares, & où la pudeur & l'humanité furent également violées.

Il n'y eut que le Vice-Président Le vice-Zer- Prefident Tome IV.

1724. Zernich, qui après avoir obtenu une obtent a furséance de l'éxecution, obtint enfuite sa grace. Dans les lettres que le Roi sit expédier à ce sujet, ce Prince temoignoit qu'il auroit fort souhaité que les conjonctures eussent permis de ne pas prononcer contre la Ville de Thorn une sentence si rigoureuse, ou du moins d'en adoucir l'éxécution. On sait effectivement que Sa Majesté étoit sort portée à signaler sa clemen-

Le Monte du Pape intercede en faveur des Condamnez.

ne lui en laissa pas la liberté. · Le Nonce du Pape avoit souhaité veritablement que l'on pourvut par une sentence à la conservation des droits des Catholiques & aux abus qui se commettoient; mais il avoit demandé qu'on usat de clémence envers les Coupables & qu'on ne rea pandît point de sang. Le Grand Chancelier à qui il s'en étoit expliqué & qui souhaitoit la même chose, lui dit franchement, qu'il étoit le seul qui pût sauver la vie de tant de Malheureux, ajoutant même que chose étoit facile & qu'il n'avoit qu'à écrire aux Jesuites de Thorn, & à

ce dans cette occasion; mais qu'on

## sous August E II. Liv. VIII. 179

leur mander de ne point confirmer 1724. l'accufation par ferment, & que cette bonne œuvre étoit digne de son caractère & du leur. Le Nonce suivit ce Conseil, écrivit sa lettre & eut foin de ne point l'envoyer; que le Grand Chancelier ne l'eut approuvée & ne l'est instruit des precautions nécessaires pour que les Jesuites ne la

recuffent pas trop tard.

Elle arriva à tems & l'on avoit lieu on fe joue d'esperer qu'elle auroit son effet, sur- de lui. tout lors que les Commissaires ayant demandé au Recteur des Jesuites s'il étoit prêt à faire le serment porté par le Decret, on entendit ce Pere répondre qu'un Religieux n'étoit pas alteré de sang humain; Religiosum non fitire Sanguinem. L'Exécution alloit être suspendue par ce défaut de ferment; mais le rusé Recteur sut parer le coup: il fit signe à un Frere Jesuite de se mettre à genoux & de faire le serment pour lui. Ainsi fut joué le Nonce; ainsi fut éludée la loi qui défend aux Ecclésiastiques de jurer pour des éxecutions à morr:

M & Mais

1724. Mais en supposant même la justice Nulle pru- de la sentence & une proportion endence dans tre le crime & la peine, il n'y avoit Execution, nulle prudence à en venir à une éxe-

cution si sanglante, ni à la faire avec tant de précipitation. C'étoit une affaire de Religion. Il étoit à craindre par conséquent que les Princes & les Etats Protestans ne se laissaffent pas braver impunément, & ne cherchassent à venger une si grande quantité de victimes.

La Diéte prévoit le peril.

Il semble que la Diéte avoit prevû le peril, qu'elle s'étoit determinée à en courir les risques, & que ce fut ce qui occasionna le premier & le second article de la Constitution qui fut faite avant sa téparation. Ces deux articles portoient, qu'afin que toute la terre pût connoître que la République défiroit entretenir une paix parfaite avec toutes les Puissances voifines & se tenir néanmoins en état de repousfer les dangers qui pourroient survenir, le Roi se reservoit du consentement de tous les Etats une Convocation Génerale, tant de la Noblesse de Pologne, que de celle de Lithuapie. Ce

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 181

Ce qu'on avoit prévû arriva. Le 1724. Roi de Prusse sonne le tofin: Toutes Plaintes les Puissances Protestantes prennent des Puisl'allarme. Elles publient hautement testan.es. que le Traité d'Oliva avoit été violé: elles se plaignent du mépris que la Nation Polonoise témoigne pour leur intercession: elles demandent le redreffement des griefs des Protestans en Pologne, entre autres la restitution des Priviléges Ecclesiastiques & Civils dont la Ville de Thorn avoit été privée: Enfin elles fomment toutes les Puissances garantes du Traité d'Oliva de remplir leurs engagemens, l'infraction ne pouvant être ni diffimulée, ni exculée.

Il n'y eut pas jusqu'au Czar, qui 1725.
offrit de concourir avec les Puissances Le Czar Protestantes, non seulement par ses se joint conseils, mais encore par ses armes, s'il étoit necessaire au maintien du Traité d'Oliva & des Libertez des Diffidens ou Non-Conformistes. Ce Prince étoit plus en état que personne de faire repentir les Polonois de leur précipitation: D'ailleurs il étoit aigri contre eux à cause des violences M3 qu'il»

1725. qu'ils avoient exercées contre des Grecs qui habitent sur quelques terres de la République; outre qu'il n'ayoit vu qu'avec peine une fausse interprétation que les Polonois avoient donnée à l'article de la Religion dans le Traité conclu en 1716. par sa médiation entre le Roi Auguste & les Mont de ce Conséderez. Mais une mort impré-

Mort de ce Prince. 8. Pevrier.

Conféderez. Mais une mort impréyue ayant emporté le Czar, le Parti Protestant perdit l'appui qu'il s'étoit flatté de trouver dans les forces redoutables de ce Prince.

Demandes des Puiffances garantes du Traité d'Oliva. Cependant les Puissances interessées au maintien du Traité d'Oliva étoient puissanment sollicitées à demander railon de l'infraction de ce Traité; à assurer la vengeance des maux que la Ville de Thorn avoit soufferts; à faire annuller la sentence du Jugement assessorial de Varsovie; à prendre des mesures essicaces pour saire renvoyer le procès pardevant un Tribunal équitable & impartial, asin que l'effusion du sang innocent sût vengée, la sureté du repos public assermie, & les droits & privileges des Processories.

# sous Auguste II.Liv.VIII. 183

Protestans rétablis conformément que 1725.

Traitez publics.

Les Lettres pleuvoient de tous cô. Difficulté tez. La difficulté étoit d'y repon-poury is-dre. Il falloit justifier la rigueur éxer-pondie. cée contre les Habitans de Thorn, faire voir que la sentence étoit fondée fur la justice & qu'elle ne violoit point le Traité d'Oliva. C'étoit là l'embarras. Auguste s'en tira par un voyage de Saxe: Il laissa au Primat & aux Senateurs le soin de demêler la fusée. Ceux-ci par contre-coup essayerent plusieurs fois de renvoyer cette affaire odieuse au Roi, le priant de vouloir la terminer par un Senatus-Confilium. Mais comme on en vint enfin à parler de guerre, & que quelques Puissances Protestantes commençoient à regarder la Pologne entiere comme une victime qu'il faloit facifier aux Martyrs de Thorn & à la sureté de la Religion Protestante, le Primat & les Grands de Pologne se roidirent. Ils declarerent que le Traité d'Oliva leur étoit connu, mais qu'ils savoient aussi qu'on n'y trouveroit rien qui tendît à défendre M 4

1725. la punition des Rebelles, des Impies & des Profanateurs de l'Eglife de Dieu & de fes Saints, & que la feule réponse qu'ils pouvoient donner, c'étoit que les Protestans apprissent à être plus circonspects à l'avenir. Quant aux menaces d'hostilitez, ils temoignerent s'en embarrasser peu, persuadez que le Ciel les affisteroit dans la desense de son honneur & qu'il béniroit leurs armes.

L'Empereur offre fa mediation.

Au milieu de ces bruits de guerre, on reçut des dépeches de la Cour de Vienne, qui offroit sa mediation, & demandoit qu'on tînt un Congrès à Dantzig ou à Breslau, afin de prévenir les suites fâcheuses que pouvoit avoir un demêlé de Religion. guste lui même écrivit de Dresde, pour engager le Grands de Pologne à ne pas rejetter ces propositions d'ac-commodement. Mais un grand com-bre de Senateurs & les Chefs de la Commission de Thorn ne crurent pas devoir accepter une Mediation Etrangere fur un point domestique. répondirent que tout ce qu'ils pouvoient faire pour complaire à Sa Ma-

Qui est rejetté.

# sous Auguste II. Liv. VIII. 185

Majesté c'étoit de traiter l'affaire 1725. dans la prochaine Diéte. Bien-tôt même ils regarderent cette espece de complaisance, comme deshonorante pour la Nation: ils protestérent qu'ils ne souffriroient point que la Diéte en prît connoissance & s'engagérent de facrifier leurs vies & leurs biens pour soutenir l'affaire de Thorn.

Telle étoit la disposition des es- 11. 080prits, lorsque le Roi retourna de bre. Dresde à Varsovie. Le Primat menaçoit de faire fermer & sceller de fon autorité toutes les Eglises des Protestans, de faire emprisonner les Ministres & parloit de convoquer la Noblesse, afin de se mettre en état de repousser les hostilitez, dont on

étoit menacé.

Une Déclaration que fit dans ces Menaces circonstances le Ministre de l'Empe- de l'Emreur, déconcerta le Primat & les Sénateurs, & fit esperer qu'ils modéreroient un peu leur zéle. Cette Déclaration portoit que l'Empereur prioit pour la derniere fois le Sénat. & les grands du Royaume de se désister de leurs desseins violens & de remet-

Mr

1725. tre la décision de tout le différent à Sa Majesté Imperiale, qui sans cela feroit obligée d'abandonner entiérement la République, en cas que sa conduite lui attirât de fâcheuses affaires.

Changement qu'elles

Le changement que cette Déclaration avoit operé parut entre autres dans le Senatus-Confilium, qu'Auguste convoqua au commencement de l'année 1726. presque tous les Sénateurs furent d'avis qu'on devoit terminer par la voie de la Négociation les différens qu'on avoit avec diverses Puissances, & qu'à l'égard de l'affaire de la Religion il taloit la traiter sous main, comme la matiére la plus délicate. Ils convinrent mênie de la remettre entre les mains du Roi. le priant seulement de disposer les choses de maniere que les Catholiques puffent auffi jouir dans les Etats Protestans du paisible & libre exercice de leur Religion.

Il étoit dit dans le Résultat de ce Senatus Confilium, que le Roi de Prusse avoit enlevé & pris par force dans ses Etats à ses sujets Catholiques

leurs

sous Augus TE II. Liv. VIII. 187

leurs revenus, leurs biens, & leurs 1726. effets, comme si les Senateurs eussent voulu par là justifier le procedé de la République envers les Protestans de Pologne. Cette imputation choqua Plaintes de Sa Majesté Prussienne. Elle envoya Prusse. ordre à son Ministre à Varsovie de demander qu'on voulût specifier chaque cas de ces accusations & dire en quel tems & en quel lieu on avoit usé de violence envers les Catholiques de ses Etats. On pouvoit à la verité alleguer deux éxemples de violence; mais ils n'en avoient que l'apparence, & ne pouvoient par conséquent servir à fonder une acculation. Dans le prémier cas l'affaire avoit été portée en justice & jugée selon les Loix, après même que la République avoit fait refus de nommer des Commissaires pour examiner le fait : dans le second cas il s'agissoit du séquestre des gages du Curé Catholique de Konigsberg, séquestre occasionné par l'irrégularité de la conduite de ce Curé; outre qu'à l'intercession du Roi Auguste & de la République, le Roi de Prusseavoit déja fait lever le féquestre & ordonné que les

Quoique les Puissances Protestantes

1726 lesgages de ce Curé lui fussent exactement payez par la suite.

Tout le monde panche pour l'accommodement.

fusient dans la disposition de terminer l'affaire de Religion par un accommodement, & que les Polonois témoignaffent vouloir leur donner cette fatisfaction; Auguste ne laissa pas de publier les prémiers Universaux pour la Pospolite Ruszenienne; & les Généraux de l'Armée eurent ordre de faire qu'elle se tînt prête à marcher au prémier commandement. Mais ces préparatifs de Guerre se faisoient moins dans le dessein d'en venir à une rupture, que par précaution; car plus on alloit en avant & plus de part & d'autie on sembloit embrasser des sentimens plus pacifiques.

Affaire de Courlande.

L'affaire de Courlande ne contribua pas peu à faire entrer les Polonois dans ces sentimens. Elle étoit affez intéreffante pour mériter leur attention.

La Courlande est un ancien Duché qui faisoit autresois partie de la Livonie. Il appartenoit à l'ordre Teutonique & avoit voix & séance à la Diéte de l'Empire. Il consiste en deux parties

## sous Auguste II. Liv.VIII. 189

ties, la Courlande propre & le Semigalle. Il devint Etat Souverain & dépendant de la Pologne en 1561 lorfque Godhart Kettler, Grand Maître
de l'Ordre Teutonique, renonça à
l'Ordre, jura à Wilna le 28 de Novembre les Patta Subjectionis, & fut
proclamé Duc de Courlande & de Semigalle, avec les mêmes droits de
Souveraineté, dont avoit jouil'Ordre
Teutonique.

Comme le Duc Ferdinand dernier Projet du Mâle de la race de Kettler se trouvoit Roi de sans enfans; le Roi de Prusse avoit propolé dès l'an 1719, que le Roi & la République de Pologne donnaffent au Margrave de Brandebourg-Suedt l'Investiture éventuelle du Duché de Courlande, à condition qu'il s'obligeroit d'en acquitter toutes les dettes. Cette proposition, ditoit le Roi de Prusse, est d'autant plus recevable que la Cour de Pologne, a déja paru dans le dessein, d'investir de ce Duché le Prince de Saxe-Weissenfels, sans le charger de la même obligation, auquel cas la Képublique de Pologne se seroit trouvée elle-même chargée de faris-

fatisfaire aux prétentions de la Ducheffe Douairiére de Courlande, aujour-dhui Impératrice de Russie, à celles de la Duchesse de Cobourg & des Sœurs du Duc de Courlande, aussibien qu'à celles de l'Abbesse d'Hervord, prétentions qui se montoient à plusieurs millions.

Il eft fans

Le Czar paroissoit approuver le projet du Roi de Prusse; mais l'allarme que cette entreprise causa aux Polonois, ne permit pas de pousser l'affaire plus loin. On ne parla plus d'Election éventuelle jusqu'en 1726, que la Régence de Courlande, dans le tems qu'on s'y attendoit le moins; publia au nom du Duc & à son insqui, à ce qu'il prétendit, des Universaux, pour délibérer sur les moyens de maintenir à perpetuité le Duché, dans ses Immunitez & Libertez, de même que la forme du Gouvernement Ducal. Ces Universaux portoient outre cela que le Palatin de Wilna; Grand Gé-

néral de l'Armée de Lithuanie, avoit promis à la Régence de lui donner dans cette occasion toute forte d'assi-

Demarche hardie de la Regence de Courlan-

Stance.

22. Mai.

# sous August E II. Liv. VIII. 101

Le Duc Ferdinand qui se tenoit à 1 Dantzig, protesta contre ces Univerfaux, & défendit à la Noblesse de rien statuer dans une matière de cette nature & même de s'assembler au jour qui avoit été indiqué. Nonobitant cette défense l'Assemblée ne laissa pas d'avoir lieu. Trois Sujets furent pro-posez savoir, le Duc de Holstein Gottorp, le Prince de Menzikow & le Election Comte Maurice de Saxe, Fils naturel du Comte du Roi Auguste & de la Comtesse de de Saxe. Koningsmarck. Les suffrages s'étant réunis en faveur de ce dernier, il fut élu unanimement pour succéder au Duché après la mort du Duc Ferdinand.

On fit grand bruit en Pologne lorf- opposition que la nouvelle de cette Election y fut de Pologne portée. Les Polonois depuis long- nois. tems avoient formé le dessein de partas ger ce Duché en Palatinats & en Starosties après la mort du Duc Ferdi. nand. Ils s'imaginérent que le Pere & le Fils agissoient de concert pour trahir les intérêts de la République. Peut être même Auguste n'étoit-il pas éloigné de travailler à affurer à son fils

(5. un fi beau domaine. Cependant il facrifia l'affection paternelle à l'ambition de ses Sujets. Il déclara publiquement qu'il ne protégeroit en auœune forte le Comte de Saxe, puisqu'on jugeoit que son Election donnoit atteinte aux droits de la République. Ce sacrifice ne contenta pas les Polonois. Ils voulurent un Acte qui annulât ce qu'avoient fait les Etats de Courlande. L'ordonnance sut rendue, & elle enjoignoit de plus au Maréchal & à quelques Conseillers de se rendre à Varsoviedans l'espace de six semaines, pour y rendre raison de leur conduite.

Et de la part de la Russie.

y rendreraison de leur conduite.

Il avoit été question du mariage du Comte de Saxe, avec la Duchesse Douariére de Courlande; mais la Cour de Russie qui ne goûtoit plus cette alliance, se déclara contre l'Election éventuelle. Le Prince de Menzikow, annonça à la Regence de Courlande que l'Imperatrice Sa Maitresse ne pouvoit donner son consentement à l'Election qui avoit été saite, & qu'elle demandoit qu'on procédât à une nouvelle Election: le Prince Dolgorouki qui étoit à Mittau

## BOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 193

Mittaualla jusqu'à indiquer la personne 1726; que sa Cour souhaitoit qu'on élût; & un Corps de Troupes Russiennes s'approcha des frontieres de Courlande, pour obliger les Etats à faire ce qu'on

éxigeroit d'eux.

De pareilles démarches, si oppo- Pani que sées à l'Alliance qui subsistoit entre la prend Pologne & la Russie, & aux assurances continuelles que cette derniére donnoit de vouloir entretenir la bonne intelligence entre les deux Cours, firent supposer que les Princes Menzikow & Dolhoruki agissoient l'un & l'autre, à l'insçu de la Czaritze. Auguste sit prier cette Princesse de désavouer autentiquement ces deux Princes, en leur enjoignant de ne plus s'intriguer dans des affaires qui étoient uniquement du ressort de la Couronne; & d'un autre côté il cassa & annula d'avance tout ce que la Regence de Gourlande pourroit entreprendre soit de gré, soit de force.

Cette affaire sut portée à la Diéte L'affaire de Grodno, dont l'ouverture se fit le chponée à 28. de Septembre. C'étoit une Réas-somption de la derniere Diéte de

Tome. IV. N Var-

1726. Variovic. Les Ministres de l'Empereur, de France, de la Grande-Bretague, de Russie, de Prusse, & des Etats Géneraux des Provinces-Unies, s'y rendirent, de même que le Nonce du Pape. Il y eut d'abord quelques difficultez par rapport à la réaffomption de la Diéte. Quand elles eurent été levées, on vit naître des . débats affez vifs touchant l'admission de Mr. Finsch, Envoyé du Roid'Angleterre. Un grand nombre de Senateurs avoient déja fait à Varsovie difficulté de le reconnoître en qualité de Ministre: quelques Nonces voulurent pareillement à Grodno lui disputer ce titre. Ses pouvoirs étoient cependant en bonne forme; mais on cherchoit à le mortifier, parce que quand il étoit Ministre du Roi de la Grande Bretagne à Ratisbonne, dans le mémoire qu'il avoit présenté à la Diéte de l'Empire, au sujet de la Commission de Thorn, il s'étoit servi d'expressions vives qui avoient offensé la Nation.

Ces deux difficultez étant levées, des Nonon mit sur le tapis l'affaire de Courlansous Augustell. Liv.VIII. 195

lande. Les Nonces qui étoient préparez sur ce point, demanderent que le Roi donnât un Diplome pour révoquer l'Election du Comte de Saxe, & que Sa Majesté employât l'autorité qu'elle avoit sur ce Prince, pour l'obliger de sortir de la Courlande, de comparoître à la Diéte & de remettre la patente de sa prétendue Election: Ils demanderent encore que l'on punît séverement les Courlandois de l'attentat qu'ils avoient commis, & que l'on dressat un nouvel acte d'incorporation de ce Duché à la Pologne.

Ils furent satisfaits sur tous ces Arnicles. Auguste pour détruire tous les soupçons qu'on auroit pû former
contre lui, se prêta de bonne grace à
toutes les demandes des Nonces, témoigna preserre les intérêts de ses
sujets à l'établissement de son fils, &
même, au cas que le Comte de Saxe
ne montrat pas toute la soumission
qu'il avoit lieu d'en attendre, il s'engagea d'entrer dans toutes les mesures
que la République jugeroit convena-

bles.

N 2 Com-

Comme le Comte de Saxe ne 1726. comparut point à la Diéte & ne re-Commiffion étamit point la Patente de son Election. bije. on résolut de le mettre au ban de la Pologne, & d'établir une Commiffion qui seroit chargée de se transporter en Courlande, pour faire la recherche des Auteurs de la Convocation des Etats & de l'Election éven-

qui concernoient ce Duché. On délibera encore sur diverses att-La Difte tente du

eft mecon- tres affaires. Les Nonces voulurent savoir le contenu des lettres du Roi Roi d'Ande la Grande-Bretagne; mais après en avoir entendu la lecture, tous les Membres de la Diéte furent si offenfez des termes dans lesquels elles étoient conçues, que l'on conclut non-seulement de ne point accorder. d'audience à son Envoyé, mais encore de n'admettre aucun Ministre de ce Prince.

tuelle & pour regler toutes les affaires

Mefures prifes contre le Roi de Prufie.

gleterre.

Le Roi de Prusse sut traité avec la même hauteur. On résolut qu'au cas que ce Prince refusât plus long-tems de redresser les griefs dont on lui avoit porté des plaintes & de donner

une

### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 197

une entiere & prompte satisfaction à 1726. la République, on convoqueroit une Diéte Extraordinaire & l'arriére-ban afin d'obtenir plus promptement la satisfaction demandée.

On n'eut pas la moindre attention aux demandes des Puissances garantes du Traité d'Oliva, par rapport au redressement des Griefs de Religion. Il sut dit seulement que les dissidens ou non-conformistes seroient maintenus dans la paissele possession du li-

bre exercice de leur Religion.

Ce qui parut surprenant, c'est qu'on Et contre n'agit pas avec moins de vigueur le l'ape. avec le Pape, qui tiroit des sommes confiderables de la Pologne & dont le Nonce Santini non-seulement entreprenoit sur la Jurisdiction des Evêques, mais se méloit encore de quantité d'affaires seculieres. On convint qu'il falloit secouer un joug qui devenoit trop pesant; & agir auprès du Pape pour qu'il rappellat son Nonce. Quelque temps après en consequence de cette résolution, & des ordres des Sénateurs & des Ministres, le Régent de la Couronne fit fermer la Noncia-N 3 turc,

Consu

1726. ture, & interdit l'exercice de la Jurisdiction dans ce Tribunal.

Autres réfolutions de 1a Diéte. La Diéte prit encore diverses réfolutions. Elle regla entre autres;
Qu'il ne seroit plus permis de limiter
les Diétes; Qu'on corrigeroit les
abus qui s'étoient glissez dans les Tribunaux; Qu'on nommeroit des Commissaires pour écouter les propositions
des Ministres Etrangeres, & pour
traiter avec eux. Qu'on accorderoit au
Roi & à ses Successeurs tous les sonds
que le Roi Auguste avoit achetez à
Varsovie pour le Bâtiment de son Palais.

Auguste tombe malade. Auguste en retournant de Grodno à Varsovie sut contraint par une incommodité de s'arrêter à Bialossok. Le mal qu'il ressentie tétoir au pied gauche & à la jambe, & dans peu il devint si violent qu'il sit craindre pour la vie de ce Prince. On eut recours à l'amputation du gros doigt du pied. Le mal se calma par cette opération; & Auguste qui avoit deja fait son testament & cacheté toutes ses pierreries dans une cassette, qui devoit être remise au Prince Electoral,

SOUS AUGUSTE II.Liv.VIII. 199

ral, se trouva bien-tôt en état de se 1727. rendre à Varsovie, où il arriva le 11.

de Fevrier.

L'amputation & les remedes extérieurs n'avoient fait que pallier le mal ion. dont la cause étoit dans le sang. Auguste à son arrivée se détermina à prendre des remédes intérieurs pour puriser la masse du sang; cure longue & pénible; mais nécessaire pour prévenir d'autres accidens encore plus sâcheux que le prémier.

Durant le tems de la cure, Au-Sonains guste ne laissa pas de continuer ses Constitues foins pour le bien public. Il fit tenir dans son Palais un Senaius Constitum, où l'on délibéra sur les affaires les plus pressantes. On y dressa entre autres un Réglement du Céremonial pour l'hommage du Duc de Courlande, l'Acte pour la Commission que l'on vouloit envoyer dans ce Duché, &c diverses lettres qui devoient être en-

vovées en différentes Cours.

Dans ces entrefaites on vit arriver à Deputé de Varsovie, un Gemilhomme Courlande à Variovie, dois, nommé Molen, avec la qualité de Député des Etats de Courlande.

N<sub>4</sub> I

1727. Il s'adreffa au Maréchal de la Couronne pour avoiraudience, & luí dit qu'il étoit chargé des remontrances des Etats, qui demandoient, que la Commission qu'on parloit d'envoyer, conservât ses priviléges, & ne changeât rien au Gouvernement présent ni à l'Election éventuelle qui avoit été faite.

Ileft at-

Ces remontrances ayant été communiquées au Sénat, on jugea que le Maréchal de la Couronne qui étoit chargé de l'éxécution des Conftitutions de la Diéte de Grodno, devoit arrêter cet Envoyé dans sa maison, jufqu'à ce qu'on eût vu de quelle maniére on en agiroit envers lui.

Motifs de

Les motifs qui portérent le Sénat à prendre cette résolution surent. 1. Que dans les Instructions de ce Député il paroissoit une rebellion ouverte, en ce que les Etats de Courlande protescient contre la Commission nommée par la dernière Diéte, & contre tout ce que pourroit ordonner cette Commission: 2. Parce que ce Député étoit seulement envoyé, dissoit on, par une partie de la Noblesse assemblée en conventicule, deux Conseillers supérrieurs

SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 201

rieurs s'étant absentez, plusieurs 1727. Paroisses n'ayant pas envoyé leurs Députez, & le Duc ayant protesté contre ce Conventicule: 3. Afin que le Roi, le Sénat & le Ministère pussent se mettre à couvert des soupçons de connivence & d'adhérance : 4. Parce que la revolte étant publique, il convenoit aussi de montrer un ressentiment public, afin que tout le monde connût que ce n'étoit pas en-vain que la République formoit des Loix & que dans son indépendance elle n'appréhendoit personne : 5. Parce que cette démarche apprendroit au Comte de Saxe à obeïr aux ordres du Roi & à se conformer aux volontez de la République.

La résolution du Sénat fut éxécutée 24. Fevrier. le même jour. On annonça les Arrêts à l'Envoyé de Courlande : on se faisit de ses papiers & on lui donna une garde de fix hommes avec un Bas-

Officier.

Dans ce même Senatus Confilium, Le Senat se après bien des débats, on leva les defen-rapport à ses faites au Tribunal de la Nonciatu- la Courde re d'exercer aucun Acte de Jurisdic. Rome.

tion.

1727. tion. Les Sénateurs se relâchérent à cet égard, tant parce que le Nonce Santini avoit publié un Maniseste par lequel il justifioit la conduite qu'il avoit tenue, que parce qu'on savoit que le Pape étoit determiné à le rappeller; & l'onse flattoit que cette déference pour la Cour de Rome l'engageroit à hâter le rappel de son Nonce.

Tandis qu'on travailloit à procurer la tranquillité de la République, les remédes dont le Roi ufoir, operoient tellement que le 27. de Mars il fe trouva en état d'entreprendre le Voyage de Saxe. Pendant son absence les Commissaires nommez dans l'affaire

de la Commission de Courlande.

Commissaires nommez dans l'affaire de Courlande prirent des mesures pour la faire reussiir au gré de la République. Ils firent inviter le Duc Ferdinand de se trouver à Mittau, & les Généraux de la Couronne & de Lithuanie donnérent ordre à quelques Enseignes de marcher vers les Frontières de la Courlande.

Lettre du L'entreprise étoit délicate. On Comte de Saxe au Roi. dans laquelle il déclaroit au Roi qu'il étoit

# SOUS AUGUSTE H. Liv.VIII.203

étoit contraint par une necessité fatale 1727. de désobeir aux ordres que Sa Majesté lui avoit donnez; que des fentimens d'honneur lui imposoient l'obligation de ne faire aucune démarche indigne de sa naissance; qu'il ne pouvoit plus abandonner un parti honorable, ni se dédire & manquer à sa parole; qu'il occupoit un Emploi diftingué dans les Armées du Roi Très-Chrêtien, où la lâcheté & la trahison ne souffroient ni interprétation, ni deguisement, & que quand il voudroit paffer ces confidérations essentielles, il ne pourroit éviter le reproche continuel de sa propre conscience & se résoudre à finir ses jours dans le mépris. , Je n'ai rien ajoutoit-il de plus pro-», fondément gravé dans mon cœur , qu'une entière résignation aux or-,, dres de votre Majesté; mais la ré-, putation, Sire, ne peut reconnoître , que soi-même ; j'en dois répondre ,, seul ; & fi je suis jamais capable de ,, m'écarter un instant de ce principe, ,, je ne suis plus digne de vos bontez. , Ce n'est ni par caprice, ni par legé-" reté, que j'ai donné les mains à mon . Ele-

1727. .. Election : l'ai été unanimement », choisi par cette Nation illustre, », par ce corps de Noblesse qui s'est , fignalé depuis plusieurs Siécles par , fon attachement pour la Pologne, , qui a plus d'une fois contribué à sa », gloire & à ses avantages, qui ne », cherche, ne demande & n'aspire à , autre chose qu'à persister dans la nidélité de ses Ancêtres & qui ne ,, s'en départira jamais, à moins que

, d'y être force ". D'ailleurs dans une Conférence que ce Comte avoit euë avec le Vice-Chancelier de la Couronne, il s'étoit expliqué de manière à faire comprendre qu'il n'abandonneroit point les Courlandois, qui étoient prêts à se facrifier pour son service. A la vérité il cût été ailé à la République de réduire le Comte & les Courlandois; mais il étoit à craindre, s'il en résultoit une guerre, que les Puissances voifines qui étoient attentives à tout ce qui se passoit, ne se missent de la partie.

Il n'arriva rien de tout cela. l'affaire de Comte de Saxe fit mine de vouloir se

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VIH. 205

retrancher dans l'Isle d'Usmeitz il eut 1727. beau exhorter les Courlandois à venir se joindre à lui, peu furent assez téméraires pour se ranger sous ses étendars. La Régence du Pays crut trouver plus de sureté à se jetter entre les bras des Moscovites, qui lui offroient la protection du jeune Czar leur Maître, à condition qu'elle se désisteroit de l'Election éventuelle faite en faveur du Comte de Saxe. Ils lui promettoient encore d'obliger le Comte à quitter la Courlande & d'engager la République à ne point éxécuter l'incorporation projettée.

Ces conditions étoient trop avanta- Députa-geuses pour les rejetter. Les Cour- tion des landois qui se voyoient entre l'enclume dois au & le marteau, envoyérent deux Depu-tez au Comte de Saxe pour lui faire part des intentions du Czar. Comte qui auroit pu resister quelque tems contre les Troupes de la Commission, ne vit aucun jour à tenir contre les Moscovites qui avançoient vers lui. Il prit le parti que la pru- reponte dence lui dicta. La réponse qu'il donna aux deux Deputez fut qu'il se,

7727. trouvoit très-malheureux d'avoir encouru la disgrace de la Cour de Ruffie; que se voyant trop foible pour résister à une telle puissance, ilse trouvoit contraint d'abandonner les engagemens pris avec les Courlandois, &c demandoit seulement dix jours pour

Declaration des Molcovites. fe retirer. Les Députez ayant fait leur rapport, les Généraux Moscovites ne donnerent que deux jours au Comte pour fortir de la Courlande, & allérent ensuite déclarer aux Commissaires qui s'étoient rendus à Mittau que l'Empereur leur Maître & le Prince de Menzikow leur avoit donné ordre de faire fortir le Comte de Saxe de la Courlande, mais que le Czar ne consentiroit jamais que la Courlande fût partagée en Palatinats. Ils ajoutérent qu'il falloit laisser la liberté d'Election aux Etats qui pourroient avoir plus d'inclination pour un autre Prince, que pour le Comte de Saxe:

Jalousie du Prince Menzikof. Toute cette manœuvre n'avoit d'autre but que de faire élire le Prince de Menzikow, qui jaloux de ce que le Comte de Saxe kui avoit été

pré-

SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 207 préferé, songeoit à le chasser & à s'é- 1727. lever sur les débris de la fortune. Les Géneraux Ruffiens avoient des ordres si précis à cet égard, que sans atten-

dre la réponse des Commiffaires, ils firent attaquer dans l'Isle d'Ulmeitz le Comte de Saxe, qui forcé de coder au nombre, prit la fuite & le sauva vers Memel avec quelques-uns des fiens, abandonnant malgré lui les autres qui furent conduits prisonniers

à Mittau.

Après cette expedition, les Géne-Autre De-claration Russes Russes représentement aux des Mos-Commissaires que puis que le Comte covites. de Saxe avoit été obligé par leurs Troupes d'abandonner la Courlande, la Commission devoit desormais se retirer. L'Evêque d'Ermeland & le Reponte Comte de Denhoff, qui étoient à la cut faite. tête de la Commission, répondirent qu'ils auroient bien pû eux-mêmes déloger le Comte, qu'ainsi ils n'avoient aucune obligation aux Moscovites de ce qu'ils avoient fait, & qu'ils regar-doient au contraire cette entreprise dans une Province dépendante de la République, comme une infraction

1727. des Traitez, & qu'ils se slattoient que les Troupes Moscovites sortiroient incessamment de Courlande, sans quoi la République seroit obligée de prendre des mesures pour arrêter de pareilles entreprises sur son autorité.

lls fongent

Les Géneraux Russiens n'insisterent pas davantage: ils ne songerent plus qu'à justifier leur entrée en Courlande, parceque les motifs qui les avoient fait agir ne subsistoient plus depuis la disgrace du Prince de Menzikow. Ils dirent que l'Empereur. leur Maître n'avoit pu permettre que le Comte de Saxe fit bâtir, au préjudice du Traité d'Oliva, une Forteresse dans la Courlande, ni qu'il y fît venir des Vaisseaux chargez de Troupes & de munitions, & que pour éviter une guerre dans le voisinage, on avoit trouvé à propos d'étouffer les premiers troubles dès leur naislance.

Par là la Courlande se trouva à la discretion des Commissaires Polonois. Ils avoient convoqué une Diéte. Les Députez étant arrivez, on voulut éxi-

#### SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 209

éxiger d'eux un nouveau serment. Ils 1727. s'en defendirent, alleguant que comme il n'étoit fait aucune mention de ce serment ni dans la Constitution de la Diéte de Grodno, ni dans les Citations qu'on leur avoit envoyées, ils n'avoient reçû aucunes instructions à cet égard. Ils offrirent pourtant Courlant de remettre en original le Resultat de dois. la Diéte de Courlande & la Convention faite avec le Comte Maurice de

Saxe.

Ces deux piéces étoient précisement ce qu'on souhaitoit le plus arcommisdemment. Les Commissaires n'insi- sion en sterent pas beaucoup sur le serment de lorsqu'elles leur eurent été remises. Ils ne fongerent plus qu'à regler une forme éventuelle de Régence & ils la firent figner par les Grands Officiers & par les Députez des Etats. Elle étoit conçûe en douze Articles, dont voici la teneur.

I. Les Duchez de Courlande & de Semigalle reviendront fous l'obéissance & la Jurisdiction de la Couronne de Pologne, au cas que le Duc Fer-Tom. IV. di-

1727. dinand vienne à mourir fans enfans mâles.

11. L'Instrument de la prétendue Election du Comte Maurice à la succession de ces Duchez sera & reftera abolie & l'on déclare pareillement nulles toutes les autres prétentions qu'on pourroit former à cette succession; le tout en vertu des Decrets de la derniere Diéte de Grodno.

1H. Les privileges, libertez & droits qui avoient été accordez ci-devant par le Roi Sigifmond de glorieule mémoire, à la Noblesse deces Duchez seront inviolablement maintenus tant dans les affaires Politi-

que qu'Ecclesiastiques.

IV. Les Catholiques Romains, aussirbien que les Protestans seront tolerez & élevez aux charges & em-

plois.

V. Les Duchez de Couplande & de Semigalle, en cas de mort du Duc Ferdinand sans héritiers mâles, seront considerez comme Duchez incorporez à la Couronne de Pologne: cependant ils jouïront de leurs loix & libert de leurs loix & li

## SOUS AUGUSTE II. Liv. VIII. 211

bertez naturelles, comme ils en ont 1727.

joui ci-devant.

VI. Aucun Noble, ni autre Sujet du Duché, ne sera dépouillé de ses biens fans procédures dans les formes; & les plaintes & les différens seront portez devant le Tribunal de Sa Ma-jefté & y feront jugez sans préjudice des droits du Duché.

VII. En cas de guerre, la Noblesse. & les sujets seront obligez de contribuer la prémiere année trente mille écus & les autres années vingt-

mille.

VIII. On accorde à la Regence de ces deux Duchez le libre exercice des Loix nommées Royales, dont le Duc jouit actuellement, particulierement le droit de battre monnoie.

IX. En cas que la Regence, pour maintenir ses droits, eût besoin de quelque affistance militaire, on lui fournira à sa disposition 12. Cavaliers & trente Fantassins, qui seront payez des revenus du Duc.

X Les biens & possessions du Duc ne changeront jamais de nature; deforte que ceux qui du tems de l'In-O 2 vesti-

1727. vestiture étoient seculiers ne deviendront jamais Ecclesiastiques.

XI. La Noblesse joura en tout tems du droit de péage, sans pourtant qu'il les autorise à établir de nouveaux impôts dans les districts où leurs biens

font fituez.

XII. Les Duchez de Courlande & de Semigalle ne seront jamais séparez de la Couronne de Pologne, ni du Grand Duché de Lithuanie, ni cedez à aucune autre Puissance: Au contraire ils seront toujours regardez come Membres inséparables de la République & comme sujets immédiats, & l'on n'entreprendra jamais de changer la moindre chose au présent Reglement, sans la participation du Magistrat & de la Noblesse.

Tandis que la Commission regloit ainsi les affaires de Courlande, Auguste étoit détenu en Saxe par un nouvel accident qui lui étoit survenu. La plaie qu'il avoit au pied s'étoit refermée, & les humeurs, n'ayant plus d'écoulement, renouvelloient les craintes de quelques facheuses suites. On étoit d'autant plus affligé en Po-

#### SOUS AUGUSTE II.Liv.VIII. 213

logne de ce contre-tems, que la pré- 1728. sence du Roy y étoit jugée nécessaire. Les Cosaques & les Tartares Allarmes donnoient de grandes allarmes : les des Polopremiers paroiffoient dans la disposi- nois... tion de se soustraire de la domination de la République, pour se mettre sous celle de la Porte; les autres menaçoient les terres de la République de quelque invasion. Mais ce qui allarmoit encore davantage c'étoit la grande intelligence qui regnoit entre les Cours de Dresde & de Berlin. Les deux Monarques avoient eu des entrevues en Saxe & en Prusse; & il paroissoit qu'il se négocioit entre eux une alliance à laquelle les Cours de Vienne & de Russie paroissoient prendre quelque part.

Les entrevues des Princes sont su- Leurs jettes à cacher de grands mysteres. 1942gons. Plusieurs Seigneurs Polonois jugérent que celles des deux Rois n'avoient d'autre but que de mettre la République dans la necessité de choisir pour Roi le Candidat qu'on leur propoferoit, ou d'approuver une Demission en faveur d'un Prince qu'ils n'au-O 3

1729. n'auroient pas choisi librement, alternative également contraire aux loix & à la liberté de la Pologne.

se fortifient.

Ces soupçons s'étant fortifiez par la nouvelle de l'augmentation confiderable qu'Auguste faisoit dans ses Troupes Saxonnes, on crut ne pouvoir trop tôt se munir contre le dan-On commença à tenir des assemblées particulieres dans quelques Palatinats, & divers Seigneurs firent une espèce de conféderation, par laquelle ils s'engagérent de conserver au depens de leur vie le droit de libre Election, déclarant qu'ils tiendroient pour rébelles & pour ennemis de la Patrie, ceux qui par leurs conseils ou en quelque autre façon que ce fût concourroient à la suppression de ce droit. Auguste n'ignoroit pas ces demar-

1729. ches: il le fit connoître par les Uni-Augunte versaux qu'il publia, lors-qu'il fut de retour à Varsovic. Après y avoir declaré qu'il falloit être ennemi de soi-même & de la Patrie, pour ne

declaré qu'il falloit être ennemi de foi-même & de la Patrie, pour ne pas convenir que par sa vigilance & par ses soins, il avoit réussi à garen-

# sous Auguste H. Liv. VIII. 217

tir la République de toute insulte de 1729. la part des Etrangers, & à calmer les troubles qui avoient regné dans l'intérieur du Royaume. " pendant, ajoutoit-il, notre cœur , est sensiblement touché de voir , que des esprits malins portent la " témerité jusqu'à semer la division ,, dans le Royaume, & ofent tépan-, dre des bruits seditieux pour déra-, einer des éceurs de nos sujets l'amour qu'ils nous portent & la confiance qu'ils ont en nous ". Il prenoit ensuite Dieu à temoin qu'il n'avoit point d'autre but que celui d'augmenter les droits, les libertez & les prerogatives de la République, & de laisser un jour le trône à celui qui y seroit appellé par les suffrages libres de la Nation.

Ce Printe dans ses Universaux se , juillet. bornoit à justificer sa conduite, & à ombrage détruire les soupeons qu'on avoit conques des un discours qu'il sta u Senat, il eut moins de circonspection. Il sit sentir qu'il avoit pris lui-même quelque ombrage par rapport au

1729. Successeur qu'on lui destinoit. .. S'il " est, dit-il, d'une necessité absoluë , pour le bien du Royaume de vivre ,, en bonne intelligence avec les puif-, sances de l'Europe, il ne l'est pas , moins d'éviter autant qu'il est pos-, fible de tomber dans les piéges que , les mal-intentionnez ne cessent de tendre à ceux qui sont contraires à , leurs desseins pernicieux & de se , laisser surprendre par les offres ", trompeules que leur font faire des personnes qui s'arrogent injuste-ment un titre qui ne leur est , point du, ou qu'ils n'ont pas su se , conserver ". Pour rendre inutiles de pareils projets qu'il appelloit detestables, il disoit qu'il faloit se réunir plus étroitement que jamais & ne point perdre de vûë que la Pologne n'avoit jamais été plus malheu-reuse, que dans les tems que l'esprit de division y avoit regné.

D'où ils Venoient. Il est aisé de voir de quelle part venoient ces ombrages qu'Auguste avoit conçus. Les infirmitez dont il étoit accablé lui faisoient sentir que sa fin

n'é-

n'étoit pas éloignée : il voyoit arri- 1729. ver à sa Cour un Ambassadeur de France: il jugea qu'il venoit menager les suffrages de la Nation en saveur du Roi Stanislas, à qui il ne manquois plus que d'être rappellé au trône de Pologne, pour achever d'être dédommagé des difgraces qu'il avoit efsuyées. Ce Prince après la mort de Charles XII. ayant été obligé de for-tir du Duché de Deux-Ponts avoit cherché un azyle en France, Royau-me qu'on peut nommer la Patrie des Rois infortunez: cedant au tems & aux circonstances, il y avoit passé quelques années dans une espéce de retraite; mais enfin le Ciel après l'avoir éprouvé, lui avoit donné la consolation de voir le Roi Très-Chrêtien fixer son choix sur la Princesse sa fille, s'unir avec elle & l'associer au trône.

Cependant le Marquis de Monti, c'est ainsi que se nommoit cet Ambassadeur de France, ne paroissoit point avoir d'autres ordres que de demander l'éxécution du Traité d'Oliva, commission même qui ne devoit pas le rendre agréable à la Nation,

Or puif-

1720. puisque c'étoit demander le rétablissement des changemens qui avoient été faits par la Sentence renduë contre la Ville de Thorn.

> Il étoit comme impossible que cette défiance réciproque qui regnoit entre le Roi & les sujets, permît une grande concorde dans la Diéte, qui avoit éte convoquée. L'ouverture s'en fit à Grodno le 22. du Mois d'Août; & dès l'entrée, il s'éleva des débats qui firent mal augurer du succès de cette Diéte. Quelques Nonces de Lithuanie s'aviférent de proposer qu'on examinât avant toutes choses si cette Assemblée devoit être

> La proposition paroissoit en ellemême peu importante : cependant elle occupa toute la premiére séance. Les sentimens se partagérent, chacun voulut faire valoir le sien: le tems se passa ainsi en vaines contestations.

regardée comme une Diéte ordinaire, ou comme une Diéte extraordinaire.

Représentation des

Diéte de

Grodno.

On croyoit le lendemain procéder à l'élection d'un Maréchal; mais les Nonces de Nonces de Lithuanie s'y oppoférent & insistérent pour qu'on décidat sur

## sous Auguste II. Liv.VIII. 219

la proposition qu'ils avoient faite le 1729. jour précédent. Ils ajoutérent que si on vouloit faire passer l'Assemblée pour une Diéte ordinaire, elle étoit contraire aux Loix, selon lesquelles elle auroit du se tenir dès l'année précédente; & que si on ne la regardoit que comme une Diéte extraordinaire, elle ne devoit durer que 15. jours & devoit être suivie d'une autre Diéte, au terme ordinaire, qui seroit l'année suivante.

Les Nonces de la Couronne & Réponse quelques autres crurent décider la qui leux question en disant que la demande étoit hors de saison & que pour y répondre il n'y avoit qu'à regarder les Universaux expédiez l'année précédente de Fraustatt & l'année courante de Varsovie; que ces derniers portoient expressément, que la maladie dont le Roi avoit été attaqué, avoit empêché les Etats de s'affembler au tems prescrit par les Loix; que Sa Majeflé se trouvant rétablie avoit souhaité que la Diéte se tînt cette année à Grodno par les mêmes. Nonces élus dès l'année précédente; que cette dé-

1729. déclaration étoit une preuve manifeste, que la Diéte assemblée étoit la même qui se seroit tenuë onze mois plutôt, si aucun accident ne l'avoit empêché; qu'ainsi il n'étoit pas naturel de la regarder comme extraordinaire, ni comme contraire aux. Constitutions, à moins qu'il ne se trouvât quelque Loi qui défendît aux Rois de Pologne d'être malades.

Il n'y avoit rien à repliquer à ces raisons, les Lithuaniens néanmoins ne

Difficulter s'y rendirent pas. Ils s'attacherent à qu'ils forment.

diverses formalitez, & se fe plaignirent en même tems de la Collation des Charges de Lithuanie à des sujets de la Couronne & alléguérent divers au-tres abus. Il étoit aifé de voir qu'ils ne cherchoient qu'à perdre inutile-ment le tems & à priver la Diéte d'activité; on limita la séance.

Cet expédient ne remédia à rien : quand on voulut proposer le jour sui-vant de recueillir les voix pour l'election d'un Maréchal, les Lithua-niens infisterent sur les propositions qu'ils avoient faites; & quand ils virent qu'on refusoit d'admettre aucun

fuf-

suffrage avant que le Maréchal sût 1729. élu, six d'entre eux sortirent & protestérent contre tout ce qui pourroit ten proteste traité dans cette Diéte. En-vain on essay de les ramener: d'autres se joignirent à eux d'être commencée.

ainsi avant que d'être commencée. Pour suppléer au défaut de la Dié- senatus te, le Roi tint un Senatus Consilium, Consilium, à Groone dans lequel il fut pourvu aux affaires les plus préssantes. Ce Prince partit ensuite de Grodno & se rendit en Saxe avec autant de précipitation que de mécontentement. Après son départ les Lithuaniens ne gardérent plus de mesures. : Ils signérent une Protestation dans laquelle ils levoient entiérement le masque : " Nous pro-, testons, disoient-ils; I. contre tout , ce qui pourra donner atteinte au droit de libre Election & aux au-, tres Priviléges de la Pologne : 2. Contre le mélange ou l'incorpora-, tion, qui a été faite des Troupes Saxonnes dans l'Armée de la Couronne: 3. Contre l'Alliance étroi-, te avec l'Electeur de Brandebourg: . 4. Contre le départ du Roi, sans . l'a-

1729., l'agrément des Sénateurs & des , Grands du Royaume : 5. Contre , la distribution qui a été faite à , notre infçu de plusieurs Charges ,

" qui ont été conférées à des Etran-

,, gers.

La précipitation avec laquelle le Roi étoit parti pour Dresde, avoit un autre motif que son mécontentecamp de ment. Ils s'étoit proposé de former au Mullibres. Printens suivant un Campement.

Muhibers Printerns suivant un Campement , 1730. dont la magnificence devoit surpasser

tout ce qu'on avoit jamais vu de plus brilant dans ce genre. Les préparatifs exigeoient fes foins. Ceux qu'il y donna furent extrêmes : il voulut tout régler & on le voyoit entrer dans les moindres détails.

On peut dire que le fuecès répondit aux peines qu'il avoit prifes, & qu'il furpaffa même tout ce qu'on en avoit attendu. Le Campement fe fit dans la Plaine de Muhlberg petite. Ville fur le bord de l'Elbe à 7. milles de Drefde. Le Roi de Pruffe, & ungrand nombre de Princes & de Seigneurs de la prémiére diffinction s'y trouyérent & eurent chacun leure

Quar-

# sous August E II. Liv. VIII. 223

Quartiers. Tout s'y éxécuta avec 1730. tant d'ordre & d'éclat, qu'Auguste s'y couvrit d'une gloire presque aussi flatteuse que celle d'un triomphe. Les dépenses même qu'il fit, quelque prodigieuses qu'elles sussent, ne lui furent pas inutiles; du moins tournérent-elles à l'avantage de ses Sujets. L'affluence des Etrangers étoit si grande, qu'ils payérent amplement les

frais du spectacie.

Aussi-tôrque ces fêtes furent finies, Auguste repassa en Pologne avec le même empressement qu'il en étoit forti. Il s'attendoit d'y trouver bien des affaires difficiles à régler avant la tenue de la Diéte qu'il avoit convoquée. Il n'y fut pas trompé. Il y ap- Etat des prit que la plupart des Diétines se se rologne. paroient infructueusement; que plufieurs Seigneurs Polonois n'étoient pas contens de ce qui s'étoit passé à Muhlberg entre ce Prince & le Roi de Pruffe; & que quelques Ministres Etrangers, sur-tout ceux des Puissances intéressées au Trairé d'Oliva, avoient à infifter fur le redressement de divers griefs.

1730. Diéte de Grodno.

Il ne restoit pas assez de tems pour mettre ordre à rout avant la tenue de la Diéte. Auguste-prit le parti de laisser tout en souffrance, & de se rendre à Grodno, pour assister à l'ouverture de la Diéte qui devoit être aussi infructueuse que la précédente. Le Prince Lubomirski, Staroste de Spiski, se trouvant le prémier d'entre les Nonces, présida à l'Assemblée, & l'exhorta à élire un Maréchal, mais un des Nonces de Prusse s'opposa à cette proposition, jusqu'à ce qu'on eût levé une sentence qui avoit

été prononcée au Tribunal de Radom, contre le Palatin de Poméranie.

Oppositions de divers Nonces.

On ne gagna rien en trouvant des expédiens pour lever cette opposition. A peine cette difficulté étoit elle terminée, que les Nonces de Lithuanie en firent naître une autre. Ils demandérent qu'avant qu'on procédât à l'Election du Maréchal, on ôtât la tache imprimée sur tout le Grand Duché de Lithuanie par des protestations qui avoient été faites devant divers Tribunaux contre les Nonces de la derniere Diéte. On leur représenta

1730.

fenta que ces Protestations n'ayant point été produites dans les Diétines, où ils avoient été élus, ils pouvoient bien permettre qu'on procédât à l'élection d'un Maréchal, d'autant même qu'ils ne présentoient aucune de ces protestations: on leur allégua ensuite que le Roi aux risques d'altérer sa santé avoit voulu se rendre à Grodno pour avancer le bien public, qu'ils devoient suivre un si bel éxemple & apporter toutes les facilitez possibles pour pouvoir commencer les délibérations; ces raisons les flechirent & ils se desisterent de leur opposition.

Ces deux oppositions étant levées, il en survent encore d'autres qui eurent le même sort. Mais ensin les Nonces de Czerniechow & de Posnanie & quelques autres ayant insisté pour que le Roi sit remettre à la Déte la Copie du Diplôme, que la Noblesse de Courlande avoit donné au Comte Maurice de Saxe dans le tems de son élection; ce surent de nouveaux débats. Quelques-uns de ces Nonces se rendirent quand on leur Tome IV.

1730. eût représenté que la remise de ce Diplôme étoit inutile, puisqu'il étoit annullé par la Constitution de 1726. & que d'ailleurs le Comte de Saxe étant en France, le Roi, ni ses Ministres, ne pouvoient recevoir ce Diplôme avant que le tems fixé pour la tenuë de la Diéte fût expiré. Mais ces raisons ne purent rien entre autres fur le Nonce de Posnanie, qui se re-La Diéte tira & fit signifier au Greffe une protestation contre tout ce que pourroit faire la Diéte. Sur quoi la Diéte se

eft rompuë.

On ne retira guére plus de fruit ces avec les des Conferences que les Commissaires Ministres Etrangers.

tion.

de la République eurent après cette Diéte avec les Ministres Etrangers. Le reglément des limites que demandoit l'Empereur, n'étoit pas une matiére encore préparée, ni facile à terminer. Le Ministre de Russie prétendoit la restitution de plusieurs millions, pour les secours que le feu Czar Pierre le Grand avoit donnez tant au Roi, qu'à la République; & la Pologne avoit des pretentions con-Gde-

sépara sans avoir pris aucune résolu-

fiderables sur lesquelles elle demandoit 1730: satisfaction. Les Ministres des Puissances garantes du Traité d'Oliva surent ceux qui eurent les meilleures paroles. Le Roi leur promit d'enjoindre à tous les Palatins & Starostes, chacun dans son district, d'empêcher désormais toutes les vexations qu'on pourroit faire aux Protestans & de se conformer surce sujet à la teneur du Traité d'Oliva.

Pendant la tenuë de ces Conféren- Diplome ces, le Primat communiqua à ces du Roi. Commissaires un Diplôme du Roi qui déclaroit: qu'étant obligé pour des raisons importantes de retourner dans ses Etats héréditaires, il donnoit aux Commissaires un plein-pouvoir de conclurre & terminer avec les Ministres Etrangers les affaires qui étoient sur le tapis, & d'agir comme si Sa Majesté étoit présente. Mais ni le Diplome du Roi, ni les exhortations du Primat, ni les soins qu'il se donna pour faire réussir ces conférences n'eurent aucun succès; ce qui engagea les Commissaires qui voyoient leur

1731. présence inutile dans le Royaume à aller joindre le Roi en Saxe.

Differens entre les màilens de Radziwil & de Sapicha.

Dans ce même tems il s'éleva entre les Maisons de Radziwil & de Sapieha des Différens d'une nature à faire craindre des suites funestes. Ces différens avoient pour objet la succesfion aux terres de Schluck, situées en Lithuanie & qui rapportent près de cent vingt mille florins de rente. La maison de Radziwil étoit à la veille de les réunir à son patrimoine par le mariage du Prince Jerôme, de Radziwil avec une Princesse de Sultzbach, qui devoit les posséder après la mort de ce Prince, comme heritière présomptive. Voici de quelle maniére la Terre de Schluck faisoit partie du Domaine de la Maison de Neubourg.

Louise Charlotte, fille de Bogislas de Radziwil, & prémiére femme de l'Electeur Palatin, étant morte en 1695. laissa une Fille unique nommée Sophie-Auguste, qui hérita des Terres de Schluck, les porta en Mariage à Joseph-Charles de Neubourg, Prince Palatin & héréditaire de Sultz-

bach,

bach, & ne laissa que trois filles, 1731.

qu'elle déclara ses héritieres.

Une des principales branches de la Maison de Sapieha regardant le mariage qui se projettoit entre le Prince de Kadziwil & la Princesse de Sultzbach, comme prejudiciable aux droits de repétition qu'elle prétendoit avoir fur les terres de Schluck, avoit essayé depuis peu de s'en emparer par la force; ce qui avoit donné lieu à des hostilitez de part & d'autre.

Comme les Vassaux des deux Mai- commisfons s'interessoient vivement dans cet- sion nomte querelle & avoient pris les armes ; wie. le Roi, pour empêcher cet orage de groffir nomma des Commissaires qu'il chargea de terminer le different à l'amiable. Ces Commissaires furent le Prince Wiesnowiski, Regimentaire du Grand-Duché de Lithuanie & le Comte Sapieha, Général de la Cavalerie du même Duché. Ils étoient à la tête de toutes les Troupes de la Lithuanie, & avoient ainfi les moyens d'affurer le succès de leur Commisfion. Les deux partis n'eurent garde de ne pas prêter l'oreille aux prémie-

rcs

1731. res exhortations qui leur furent faites de ne plus commettre aucune violence.

Pour mettre alors l'affaire en régle le Roi la renvoya à la connoissance du Tribunal de Lithuanie; mais ce Tribunal intimidé par la puissance des parties, s'excufa d'en connoître & fit prier Sa Majesté de la décider ellemême de fon autorité, ou de négocier un accommodement. Là-dessus Au-

1732. guste nomma une nouvelle Commission qui porta les parties interessées à convenir ensemble. Il fut dit que la Maison Palatine, payeroit deux

Accomrens.

de ces diffe millions à celle de Sapieha, l'extinction de toutes les prétentions qu'elle pouvoit avoir sur les Terres en litige dont la Maison de Radziwil demeureroit en possession, selon la Convention faite avec l'Electeur Palatin, qui accordoit une de ses petites filles au Prince de Radziwil.

François.

Cette sentence fut suivie d'une autre d'une nature bien différente. Elle fut renduë par le Conseil de guerre contre un Officier François, nommé Jacques Dargelles, né à Fleurence sous Auguste II. Liv. VIII. 231

en Guienne. Il étoit Major du Ré- 1732. giment Royal des Gardes de la Cou-ronne en Pologne, & Commandant de Thorn. Des l'an 1728. il étoit disparu avec des sommes considéra-bles. Il avoit emmené avec lui une Créature publique, laissant en Pologne fa femme avec fix enfans dans un trifte état. Non content de ces excès, il eut l'audace d'envoyer en Pologne des Libelles & des Satyres contre plufieurs Grands du Royaume. On sut qu'il s'étoit retiré à Fleurence. On prit le parti d'écrire à la Cour de France & de demander qu'elle voulût remettre un homme indigne de trouver ni protection, ni azyle même dans sa Patrie. Le Roi Très-Chrêtien informé du fondement des accusations. livra le coupable, qui fut ramené en Pologne: dans un grand Conseil de Guerre, il fut déclaré infame & condamné à avoir son épée rompuë & les morceaux jettez à fon visage, à recevoir un foufflet de la main du Bourreau; à avoir la main droite coupée & à être ensuite pendu. Il subit toute la rigueur de sa sentence; si ce n'eft

1732: n'est que le Roi par une sorte de clemence pour un homme assez lâche pour souhaiter de vivre après de pareils affronts, commua la peine de mort en celle d'une prison perpétuelle dans une maison de force de la Ville de Dantzic.

Le jeune Comte Sapieha fe tuë.

A cette tcéne honteuse, on en vit succéder une autre bien plus funeste. Le jeune Comte Sapieha, fils unique du Prince de même nom, Palatin de Podlachie, se tua lui-même d'un coup de pistolet. Quelques uns qui prétendoient que le coup avoit été volontaire, croyoient en trouver la caule dans les manières dures du Gouverneur, ou dans la melancolie de l'Eléve. Le plus grand nombre soutint qu'il n'y avoit eu aucun dessein prémédité; que c'étoit un pur accident; & que ce jeune Seigneur s'étoit tué en chargeant un pittolet pour une partie de plaifir, où il devoit se trouver le lendemain avec quelques jeunes Seigneurs de ses amis.

Camp de Villa-Nova. Depuis quelque tems le Roi étoit fort occupé aux préparatifs d'un Campement qu'il faisoit former près

de Villa-Nova, au voisinage de Var- 1732. fovie. Ce Campement ne céda gueres en magnificence à celui de Muhlberg, quoique le nombre des Troupes ne fût pas à beaucoup près si nombreux. Auguste satisfaisoit par ces occupations militaires fa paffion pour la guerre, charmoit en même tems la langueur que lui causoient ses infirmitez, & les déplaisirs conti-nuels que les divisions de ses sujets semoient fur fes pas.

Ces divisions se manisestérent plus 18. sepque jamais dans la Diéte extraordinaire, qui s'assembla à Varsovie au ordinaire mois de Septembre. La prémiére séance fut très-tumultueuse; les cris de divers Nonces obligérent de limiter la séance au lendemain. On n'y gagna rien : ce jour-là six Députez de Lithuanie représenterent que quoique le Conseil d'Etat après la Diéte de Grodno, cût remis au Roi le pouvoir de convoquer une Diéte extraordinaire, il avoit pourtant ajouté que ce seroit dans une nécessité indispensable & dans le cas d'un danger évident : " Or , difoient-

Opposi-

1732.,, foient-ils, comme nous paroissons , jouir d'une paix profonde, nous " ne voyons aucune nécessité de tenir une Diéte extraordinaire; outre , que dans les Universaux qui ont , été envoyez aux Diettines, nous n'avons trouvé aucune matiere qui , renfermât la moindre nécessité d'u-" ne Diéte extraordinaire.

Ils trouvoient encore à redire de ce que cette Diéte étoit convoquée de façon que dans le terme des deux semaines qu'elle devoit durer, trois jours de la Diéte ordinaire qui sui-vant les Loix devoit se tenir cette année à Grodno, y étoient compris: " Pendant ce peu d'espace, disoient-"; ils, notre Patrie ne pouvoit-elle ", donc être maintenuë & garantie ", de tout danger "? Et pour qu'on ne prétendît pas que cette Diéte extraordinaire, pût tenir la place de la Diéte ordinaire, ils avoient soin d'alléguer les anciennes Constitutions & celle du Traité de Pacification fait à Varsovie en 1717, qui avoient réglé le terme des Diétes ordinaires & fixé en même tems l'alternative du grand Du-

Duché de Lithuanie comme une Loi 1732. perpétuelle & inviolable; ce qui faifoit que la Diéte qu'on avoit affemblée aboliffoit & renversoit ces Conflitutions; portoit préjudice à l'alternative de la Lithuanie, & les obligeoit, disoient-ils, de protester contre.

Toutes ces raisons n'étoient que de Elles sont vains prétextes; car elles ne poufrivoies.
voient ni contre-balancer la liberté qu'avoit le Roi d'indiquer la Diéte extraordinaire dans le tems & dans le lieu qu'il trouvoit convenable, même l'emporter sur la necessité qu'il y avoit de prévenir les risques & les incommoditez du Voyage de Grodno, qui pouvoient achever de deranger la fanté chancelante de Sa Majesté. Mais malgré la précaution que ces Nonces prirent d'inserer dans leur Protestation, qu'ils n'agissoient par aucune considération de quelque avantage particulier, on étoit convaincu que des prétentions secrétes & des intérêts particuliers étoient le véritable objet de leurs oppositions, & que c'étoit-là le fruit des intrigues & des ref-

1732. refforts que faifoient jouer ceux qui aspiroient aux importantes charges qui étoient vacantes.

On se flatta encore quelque tems, que l'éxemple du grand nombre rameneroit ces Nonces. On ne put y réussir: En vain on continua & limita les Séances d'un jour à l'autre; elles se passérent en disputes reciproques. Plusieurs demandoient que le Roi disposât des Charges vacantes de Generaux & de Chanceliers, puisque la Loi vouloit qu'elles fussent conférées, dans le tems d'une Diéte, selon les vœux des Senateurs & à l'instance des Nonces. Mais les Familles concurrentes, incertaines du thoix que le Roi feroit, soutenoient que les Protestations ayant rompu la Diéte, le Roi ne pouvoit plus nommer à ces Charges.

parmiles Nonces.

Auguste demande Confeil. Pendant cette agitation, Auguste mécontent de voir que la convocation de la Diéte devenoit infruêtueule pour la troisiéme fois, manda quatre Scnateurs & les consulta sur les moyens de rendre, s'il étoit possible, cette Diéte expirante encore utile au bien

sous Auguste II. Liv. VIII. 237

public, protestant que plus sensible 1732. aux bonnes intentions de la multitude, que porté à témoigner son indignation au petit nombre, il se prêteroit aux expédiens que les Ordres de l'Etat pourroient proposer. Il est encore tems, leur dit-il, & je n'ai point perdu l'espérance d'appailer les troubles, tant que je vois autour de moi un si grand nombre de Senateurs & de-Nonces, remplis des véritables sentimens de la Liberté, ou capables de rentrer dans ces sentimens, s'ils s'en étoient écartez. L'absence de quelques-uns, poursuivit-il, est une preuve manifeste qu'abusez & surpris, ils n'auroient ofé rendre compte à la. République des motifs de leur conduite. Enfin, ajoutoit il, comme l'Election d'un Maréchal est le prémier Acte que puissent faire les Députez, pour qu'ils puissent avoir quelque activité, je laisse au jugement des deux Ordres si l'on doit avoir quelque égard à l'opposition des personnes qui n'ont paru à l'Assemblée, que pour y jetter du trouble & la laisser dans la confusion.

Lcs

1732 Demarche qu'il fait

Les quatre Sénateurs avant promis d'aller à la Chambre des Nonces, pour l'engager à seconder l'empressement de Sa Majesté pour le bien public, Auguste leur remit un Ecrit contenant toutes les raisons qu'il leur avoit dites de bouche, & il ajouta qu'ils pourroient le lire en son nom . pour donner aux Nonces une nouvelle preuve de ses bonnès inten-Ces quatre Senateurs étoient l'Evêque de Warmie, le Palatin de Lublin , le Castelan de Czersk & celui de Smolensko, s'acquittérent de leur commission. parlerent aux Nonces avec tant de force & représentérent d'une maniére si vive la bonté du Roi qui se portoit avec tant d'empressement à tout ce qui pouvoit conserver la tranquillité du Royaume, que tous les Nonces à la referve de neuf ou dix se déterminérent sur le champ à suivre les Senateurs pour aller supplier le Roi de conférer les Charges.

On favoit qu'Auguste vouloit conférer la Charge de Grand Général de l'Armée de la Couronne, à Mr. Po-

nia-

niatowski. Tous les Nonces quand 1732. ils eurent été admis à l'audience de. S. M. firent de grandes inftances pour quelle difposât de cette charge en faveur de ce Seigneur. Mais comme il étoit tard & qu'on jugea qu'il convenoit que le Senat fût assemblé pour cette nomination, on remit l'affaire au lendemain prémier d'Octobre.

Ce delai dérangea tout. Dans cet avis du intervale le Roi ordonna au Pri-Primat. mat de lui donner son sentiment par écrit, au sujet des instances que les Nonces, nonobitant leur Etat passif, lui avoient faites touchant la dispositions des Charges de Grand Chancelier & de Grand Général : la demande étoit contre l'usage, les Sénateurs dans de pareilles occasions ne donnant leurs avis que de vive voix. Cependant le Primat ne laissa pasd'obeir, mais avec une noble liberté digne de son caractère. Après avoir représenté au Roi, qu'il avoit regné jusqu'alors très-heureusement & avec beaucoup de gloire; il le supplioit d'éviter tout ce qui pourroit donner. atteinte à cette gloire, ou troubler

1732. la tranquillité du Royaume. " Les , Nonces , disoit-il , ont fait des ,, instances pour engager Votre Ma-, jesté à disposer de la Charge de Grand Général; mais ces Nonces ne doivent plus être considerez , comme tels, tant parce qu'ils ont été jusqu'à présent sans activité. qu'à cause que leur qualité de Nonce vient à cesser; le tems stipulé pour la tenuë de la Diéte étant expiré. Ils ne sont donc pas en , droit de faire des instances au sujet de la distribution des charges, & ,, s'ils en font, ce ne peut être que par , un abus manifeste. De plus, pour-, fuivit-il, il n'appartient qu'au Maréchal de la Diéte duëment élu & , non aux Nonces, d'approcher du trô-, ne, pour y faire une pareille instan-"ce: & comme il n'y a point actuel-, lement de Maréchal, il s'ensuit que , la démarche des Nonces ne peut ten. " dre qu'à affoiblir & à renverser les ,, droits, les prerogatives & les libertez de la Patrie. Ne permettez donc pas, ,, Sire, ajoutoit il, qu'on attaque votre propre ouvrage fi heureusement con-" fommé 44

" fommé par les Pacta conventa, confirmez ", par les Constitutions des années 1717. & " 1718. que Votre Majesté a promis de con-" ferver inviolablement". Il concluoir en disant que son avis étoit de convoquer au plutôt une nouvelle Diéte extraordinaire, pour y prendre des mesures sur ce qu'il conviendroit de faire, & de déliberer en attendant avec les Senateurs sur les moyens de faire réussir cette Diéte.

Cet avis ne contenta point le Roi. Il s'adressa aux Sénateurs à qui il demanda pareillement leur opinion; mais les trouvant ou partagez ou indécis, il sit enfin savoir aux Nonces qu'il remettoit à un autre tems la nomination aux Charges vacantes, & les Nonces se séparérent aussili-tot; ce qui

mit fin à la Diéte.

Auguste ne voyoit pas avec plaisir que deux Diétes ordinaires & une Diéte extraordinaire se fussent separées infructueusement : il en fit des plaintes améres dans les Universaux qu'il publia pour la convocation d'une nouvelle Diéte Extraordinaire, dont néanmoins il ne fixoit pas le tems. Dans les Universaux pour la convocation des Diétines il renouvella les mêmes plaintes, & exhorta les Palatinats, Terres & Districts à charger leurs Nonces de concourir pour trouver les moyens de lever l'obstacle qui avoit retardé jusqu'alors la distribution des Charges vacantes; parce que c'étoit le principal objet qu'il se proposoit dans la tenuë de la Diéte extraordinaire. Tome IV. Cette

.

Cette Diéte fut fixée au 26. de Janvier. Auguste qui avoit fait un Voyage en Saxe, en revint le 16. de ce mois; mais comme en descendant de sa chaise de poste, il se heurta le pied gauche où depuis quelques années il avoit eu un accident, le fang fortit de la plaie & lui causa une fievre, qui l'obligea à garder le lit de l'avis de ses Medecins. Le 25. au soir ce Prince avant fait avertif les Senateurs qu'il n'affisteroit point à la Messe qui précéde l'Ouverture de la Diéte: On en augura mal; ce qui fit que le lendemain la plupart des Sénateurs se rendirent dans son Antichambre pour en savoir des nouvelles. Il fit seulement entrer les deux Maréchaux de la Couronne & Mr. Ozarowski, qui portoit le bâton de Maréchal dans la Chambre des Nonces comme Député du Palatinat de Zator, qui est le prémier après celui de Cracovie, dont la Diétine n'avoit point voulu députer. Auguste les exhorta à continuer leur zéle pour la République, ajoutant: Qu'il n'auroit aucun égard à sa santé, lorsqu'il s'agiroit de les soutenir, & qu'il étoit prêt à toute heure de serendre au Château, dès que les Nonces voudroient comparoître devant le Trône.

Cette nouvelle ayant rassuré l'Assemblée, les Nonces se rendirent au Château, assistérent au service Divin, & allérent enfuite à leur chambre. Il s'éleva d'abord quelques débats sur lesquels on ne sut pas long tems à s'accorder. Mais quand oneut

pro-

proposé de proceder à l'Election d'un Marechal, Mr. Ogynski, Nonce de Braklaw, se leva, sit quelques oppositions & sortit de la Chambre, s'engageant néanmoins d'y

rentrer le lendemain.

Le 27. dans le tems qu'on recueilloit les voix pour l'élection d'un Maréchal, Mr. Lubniecki, Nonce de Czernikow déclara que puisque la Loi portoit que l'Election d'un Maréchal devoit se faire le prémier jour de la Diéte, ce qui ne s'étoit point fait, il protestoit contre tout ce qui se passeroit & se retira. Il auroit porté la peine d'une opposition si ridicule, s'il n'eût rencontré fort à propos son cheval & ne se fut sauvé dans un Couvent. Quelques Membres de l'Assemblée l'avoient suivi le sabre à la main; mais ils ne purent le joindre.

Cette Protestation n'empêcha pas la Diéted'aller son train. Le Palatinat de Kzernikow selon les Constitutions du Royaume ne pouvoit nommer que quatre Députez, & il en avoit envoys six; de sorte qu'il y en avoit encore un surnuméraire. On continua donc l'Election & les suffrages s'étant réunis en saveur de Mr. Ozarowski, la Diéte nomma des Deputez pour aller en faire le rapport au Roi, & lui demander le jour qu'il lui plairoit recevoir leur hom-

mage du trône.

Le 28. Ces Députez ayant été introduits, le Roi leur fit repondre par la bouche du Vice-Chancelier: Qu'en attendant que Sa Majesté fît savoir au Maréchal de

2 la

1733. la Diéte le jour auquel Ellepourroit se rendre au Sénat, ils pouvoient proceder à la legitimation des Nonces & aux autres affaires de leur Département. Ils eurent ensuite l'honneur de baiser la main du Roi & retournerent à leur Chambre.

Maladie d'Auguste.

Tout paroifsoit concourir à donner au Roi la fatisfaction de voir la Diéte se terminer heureusement . lorsque ces flatteuses espérances s'évanouirent tout à coup, la nouvelle que l'on eut du danger où étoit ce Prince. Le 20. il se sentit attaqué d'un violent mal de tête: la plaie de son pied empira: sur le soir même la fievre survint & depuis le mal alla toujours en augmentant. On s'appercut le 31. que la cangréne regnoit déja tout le long de la jambe. Le mal fut jugé alors sans reméde. Auguste lui même n'ent pas de peine à connoître que sa derniére heure approchoit. Plein de cette pensée qui ne le troubla pourtant aucunement, il employa une partie du tems qui lui restoit, à donner quelques ordres qui concernoient ses Etats héréditaires : il fit appeller son Page de corps, nommé Maréchal, & avec une constance héroique, il le chargea de ses adieux pour le Prince Royal, lui enjoignant de partir pour Drefde auffi tôt qu'il auroit les yeux fermez.

Sa mort.

Ge trifle moment arriva à ce que l'on croit communement, le prémier de Fevrier vers les cinq heures du matin. Selon quelques uns le jour de la mort de ce Prince n'est guéreplus certain que l'heure. On

prétend que la nuit du 31. de Janvier au pré- 1733. mier de Fevrier, le Roi se trouvant à l'extrémité, un de ses Aumôniers fut introduit, renfermé & laissé seul dans sa chambre, pour l'aider à mourir en Chrétien, & que vers les cinq heures du matin la porte ayant été ouverte & l'Aumônier remis en liberté, on publia que le Roi étoit mort.

Ainsi finit le Regne d'Auguste II. Ce son Carac-Prince né le 12. de Mai 1670. devenu Elec- tere. teur de Saxe au mois d'Avril 1694. devint Roide Pologne comme j'ai dit. Les Voyages qu'il avoit faits dans sa jeunesse & les grandes preuves qu'il avoit données de sa bravoure dans les Armées de l'Empire, & fur tout en Hongrie où il avoit commandé. avoient établi sa reputation avant qu'il parvînt au trône. Le malheur qu'il eut de se mettre sur les rangs entre les Competiteurs, fut pour lui un engagement d'honneur qui l'obligea de surmonter tous les obstacles à quelque prix que ce fût. Il l'emporta en effet; mais à quel prix! Il lui en couta ses tre- Peines qu'il sors, & le repos: toujours agité par les re- trouva sur tours de la fortune qui le traita à peu près de le trone. la même maniere qu'il traitoit ses Maitresses, il usa sa vie à concilier les interêts de fa maison avec les caprices indociles d'une Noblesse à qui toutes ses démarches étoient suspectes. Le besoin qu'il eut du Czar pour se soutenir contre les ressentimens du Roi de Suede toujours à craindre tant qu'il vivoit, fut une espece de servitude conti-

nuelle, necessaire à la verité, mais toujours

de-

1733, defagréable. Sous mille pretextes qu'il ne dépendoit pas de lui de retrancher, il fut reduit à fouffir que la Pologne fût long-temps devorée par les Troupes Ruffiennes qui y entroient en qualité de Troupes allées, parce qu'on rétoit pas en état de les chaffer comme ennemies.

Ses Amis.

Plus fidéle en amitié qu'en amour, il eut le bonheur d'avoir des amis qui le fervirent auffi utilement pour lui que pour eux. De ce nombre fut Flemming qui après le retablissement du Roi fut en même temps l'ame de ses conseils de le bras par lequel il agificit. Cegrand homme, par une diversion politique, attira souvent sur lui la haine & les plaintes des Polonois, pour en décharger son Maître. Après la mort de ce Ministre, Auguste ne trouva personne qui pût bien le remplacer.

Ses foins pour l'Etabliffement de fa famille.

bien le remplacer.

Si-tôt qu'il se vit delivré du Roide Suede, par le changement que la mort de ce
Monarque causa dans le Gouvernement de
ses Etats, il songea à l'Etablissement de sa
famille. Il n'oublia rien pour préparer à son
Fils unique le chemin du Trône qu'il occupoit. La Noblesse éclairée par la jalousse
qu'elle a naturellement sur tout ce qui blesse
qu'elle a naturellement fur tout ce qui blesse
d'Auguste; & prit un plaisse malin à rompre
toutes les mesures qu'il prenoit. De là cette
separation instructueuse de tant de Diétes
qu'il convoqua & qui se rompirent sur les
pretextes les plus frivoles. Il eut beau dissimuler son desse sur les mettre dans la postumuler son desse sur les mettre dans la postu-

re des rameurs qui tournent le dos au lieu 1733. où ils veulent arriver : on le penetra, ou du moins on se douta de son but, & ce doute eut les mêmes effets qu'une persua-

fion bien fondée.

Liberal à l'excès, il se mit souvent par ses Salibéraprofusions hors d'état de l'étre. En lui l'hom- lite. me étoit incomparablement plus aimable que le Roi. Ami cordial, tendre, & magnifique pour ceux qui lui paroissoient dignes de sa confiance & de son estime, il faisoit disparoître pour eux tout ce que la Majesté a d'austère, il vouloit qu'ils reservassent pour les yeux du public, ces respects qui le fati-

guoient dans la vie privée.

Il avoit le cœur naturellement compa- sa Comtiffant pour les peines qu'il vovoit souffrir. passion Ses domestiques l'éprouverent très-souvent, pour les En voici un exemple qui fera juger de son malheu-caractere à cet égard. Dans le temps qu'il avoit encore cette force prodigieuse dont on raconte tant d'histoires presque incroyables, après s'être promené dans un jardin, il se plaignit d'une grande soif & entra dans un cabinet de verdure où étoit une table de marbre posée sur un seul pied dans le milieu. Un Domestique accourant pour apporter promptement à boire au Roi, fit un fauxpas, & renversa la table sur les pieds d'Auguste. Le Roi ne put dissimuler le premier effet de la douleur. Le Domestique étoit plus mort que vif du malheur que fon étourderie venoit de causer. Un des Seigneurs qui étojent presens dit : qu'il falloit faire pendre ce coquin-là. Il n'elt déja que trop puni de sa faute, reprit Auguste, n'augmentez point sa frayeur. Je suis sur qu'il est plus faché que

1733. moi de

moi de cet accident. En disant cela, il prit la table & la replaça sur son pied comme elle étoit auparavant & changea de conversation.

11 devient foupçonneux. Quelques Historiens l'ont taxé d'une fine distinulation; jamais caractere ne fut plus cloigné que le sien de ce défaut. Mais l'inconstance Polonoise dont il avoit fait une épreuve continuelle, changea son temperament; au lieu de cette ouverture de cœur qui étoit son état naturel, elle le força à se nourrir de soupons & de defances, & lui rendit familler cet esprit de reserve si necessaire aux Politiques.

Ses fentimens en matière de Réligion.

Je ne me mêlerai point de parler des fentimens de son cœur en matiere de Religion. l'en laisse le jugement à celui à qui seul il appartient de sonder les cœurs. Je me contente de dire que dans le temps même que l'âge & les plaisirs d'une Cour voluptueuse sembloient le livrer tout entier à des amusemens que n'approuve point la severe morale de l'Evangile, il souffroit avec patience que le P. Vota Jesuite lui parlat avec une hardiesse Apostolique ; & bien loin de s'offencer de sa liberté, il lui marquoit une estime que n'auroit point obtenue un Confesseur lache & trop indulgent. Il faut efperer que les infirmitez de ses dernieres années auront expié abondamment ce qui déplaisoit au P. Vota , & que Dieu qui avoit orné ce Prince de plusieurs vertus trèsestimables, ne lui aura point refusé ses grandes miséricordes.



140 9929

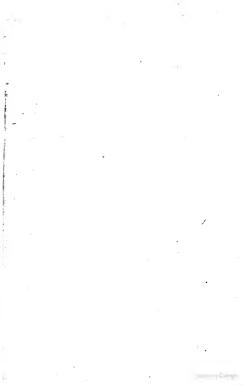

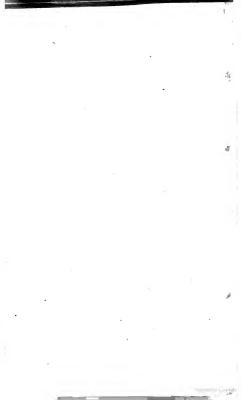